

75. N.30.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

75.N.30



Petit-Ral,

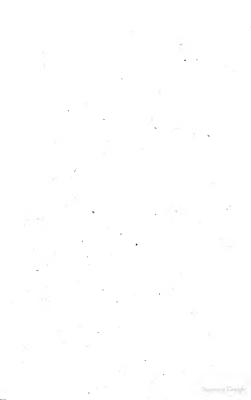

# ÉROTOPSIE.

PATRIS et GILBERT, Abpaires, quai
Malaquais, nº 2, près la r. de Seine.
Fucus, libraire, hôtel de Cluny,
rue des Mathurins.
LEVRAULT, quai Malaquais, au coin
de la rue des Petits-Augustins.
DESENNE, palais du Tribunat.

# ÉROTOPSIE,

O. U

# COUP-D'OEIL

SUR LA POÉSIE ÉROTIQUE,

ET LES POÈTES GRECS ET LATINS

QUI SE SONT BISTINGUÉS EN CE GENRE.

OUVRAGE pouvant faire suite à celui du docteur PETIT-RADEL, intitulé : De Amoribus Pancharitis et Zoross.

> Quod verum asque decens curo et rogo y et omnis in hoc sum, Hon. Er. 1. L. 1. Ver. 11.

### A PARIS,

De l'Imprimerie de C. F. PATRIS, rue de la Colombe, en la Cité, N° 4.

An X - 1802.



Les considérations suivantes doivent être regardées comme autant de données hasardées sur les beautés de quelques ouvrages de poésies anciennes, que les connaisseurs admirent encore, quoiqu'ils soient ternis par l'ignorance où l'on est sur beaucoup de circonstances qui pourraient mieux les faire valoir. Les siècles qui, en usant les monuments les plus durables, changent les opinions des hommes, et les livrent à toute la versatifité dont leur nature est susceptible, ne nous ont laissé que les Grecs et les Latins pour recevoir à jamais nos hommages. Sans douté les Phéniciens, les Assyriens, les Perses et les



Égyptiens ont eu leur Clio, leur Calliope et leur Érato; car comment avoir traversé la scène de la vie d'une manière si brillante, sans qu'aucun personnage, chez ces peuples policés, n'ait embouché la trompette héroïque ou la lyre et le luth, pour proclamer aux temps à venir la gloire que leurs hauts faits leur avaient value? Les conjectures qui restent encore, à cet égard, sur ces peuples, disparaissent pour nous. lorsque nous tournens nes regards vers le sol Attique et les riantes rives du Tibre. Aussi, forts de nos preuves, nous dédommageons-nous de nos pertes, par les richesses qui nous restent. Dans ce que nous allons en offrir, envisagé sous le rapport qu'indique le titre de cet écrit, nous fixerons l'attention du

lecteur non sur la prosodie des originaux qui, en grande partie, est perdue pour nous, mais bien sur le fond ou le langage propre du cœur, qui est le même pour les hommes de tous les siècles et de tous les pays. La langue grèque ayant reçu les plus grandes atteintes depuis qu'on a voulu en France niveler l'éducation en la rendant la même pour tous les hommes, nous avons cru ne devoir faire les citations des auteurs que nous avons évoqués de leurs lieux de repos, qu'en langage courant que l'on pût mieux entendre. En agissant ainsi, nous nous sommes fait jour à travers les décombres, pour aller chercher un sens auquel l'édifice poétique donnait un tout autre luxe, objet de l'admiration de ceux qui vivaient dans les temps reculés où il fut construit. Ce

serait un crime, nous l'avouons, si le motif qui nous l'a fait commettre, ne nous le rendait pas excusable. D'ailleurs nous avons cherché à le pallier autant qu'il a été possible, en revêtant nos emprunts des ornements que nous ont offerts les meilleures traductions en vers que nous ayons pu nous procurer. Ayant été un peu plus à l'aise à l'égard des poètes latins, nous avons risqué d'offrir les passages les plus intéressants sous leurs propres couleurs, les traduisant encore en prose ou en vers, selon que la circonstance nous paraissait plus ou moins favorable. Ce travail est une récréation à laquelle nous prions les connaisseurs de ne pas porter un plus grand intérêt que celui dont nous l'avons jugée digne en la publiant.

# COUP-D'OEIL

SUR LA POÉSIE ÉROTIQUE,

ET LES POÈTES GRECS ET LATINS

QUI SE SONT DISTINGUÉS EN CE GENRE.

S'il fut un sujet digne d'occuper les loisirs des premiers poètes, ce ne put être que celui qui, fondé sur les doux sentiments de l'amour, leur fournissait les moyens de nourrir leur génie, en aiguisant les traits dont eux-mêmes pouvaient être atteints. Tel est le pouvoir de cette passion sur l'homme que, comme elle monte les ressorts de son être, et active toutes ses sensations, de même elle élève son langage pour le faire correspondre au nouvel ordre de rapports qui s'établit sous son influence.

L'amante, aux yeux de celui qui lui avoue l'empire qu'elle a sur lui, n'est plus une mortelle; c'est une divinité descendue du ciel pour le faire jouir du seul bonheur auquel il aspire. Une fois l'imagination ainsi montée, tout se modifie sur ce premier type de sensations; les métaphores, les allégories se succèdent, et le langage passant du simple au figuré pour prendre le caractère pathétique, devient bientôt divin comme son objet. Si l'amant fait l'aveu de son ardeur, il la peint sous l'apparence d'une flamme dont son cœur est tacitement consumé:

Ipsius est imas tacite fera flamma medullas.

Si, épris des charmes qui le tiènent dans les fers, il cherche à exprimer le pouvoir de quelques-uns, ce ne sont plus les yeux d'une beauté; ce sont des jets de lumière qui le disputent en clarté aux diamants étincelants sur la voûte azurée des cieux:

Fronte sub elato scintillant æmula stellis Lumina. S'il parle de cette rougeur virginale que la pudeur étend sur ses joues au moment ou son cœur éprouve un épanouis-sement d'amour, ce sont des roses qui, transportées des bosquets d'Idalie, s'empressent, en leur faveur, à se dépouiller de leur éclat:

Virginis ora rubent roseo fulgore nitentque.

Enfin s'il fixe son attention sur la blancheur des dents dont sa bouche est ornée; ce ne sont plus de simples moyens nécessaires pour le travail mécanique de la mastication; ce sont des perles venues des brillantes contrées de l'Inde pour, se rangeant régulièrement en demi-cercle, faire admirer toute la beauté de leur eau.

 $Eoi\ ore\ sedent\ junctim\ fulgent\ et\ elenchi.$ 

Ainsi, d'après ces considérations, tout porte à croire que les premiers morceaux de poésie qu'enfanta le génie de l'homme, furent ceux que dicta l'Amour (1). Linus, le poète le plus ancien dont il soit fait mention dans les annales du Parnasse, semble s'offiri de lui-même pour prouver cette assertion. Comment, en effet, put-il traiter de la génération du monde selon la tradition qui nous en a été donnée? com-

<sup>(1)</sup> Les premiers essais en poésie, furent, diton, consacrés à l'Éternel. Étonné à la vue du spectacle sublime que lui offraient les divers obiets récemment créés, l'homme éleva ses bras vers les cieux pour témoigner sa reconnaissance par des cantiques que la sensibilité de son cœur lui suggéra. Milton, à ce sujet, dans son cinquième livre du Paradis perdu, se rend l'interprète des sentiments du premier des humains, dans le pathétique tableau qu'il en offre. Cependant, malgré tous les efforts d'imagination qu'ont faits les poètes pour peindre ce qui arriva dans ces premiers moments, nous sommes loin de croire qu'ils ayent atteint la vérité dans tout ce qu'ils nous ont dit sur ce point. Ils ont développé ce qui aurait dû être, et non ce qui a été. L'homme, d'une nature quelque distinguée

ment put-il s'expliquer sur le sublime concert de la nature, sur le luxe des fleurs qui émaillaient les prairies, sans dire quelque chose de cette puissance irrésistible à laquelle sont forcés de se soumettre les être vivants, pour perpétuer les brillants effets de la première

qu'on ait voulu l'admettre, n'en reçut pas moins alors, avec le souffle de la vie, les inclinations brutes qui le portaient vers les moyens de conserver son existence, plutôt qu'à la considération des objets d'une plus haute importance : témoin ce qui se passe encore aujourd'hui dans les isles et les terres fermes habitées par les sauvages qui n'ont aucune idée sur la divinité. S'il chanta dans ces premiers temps, ce furent les cantiques de Cythère, et non des hymnes au créateur des choses, dont il était réservé aux philosophes de ce jour de nous donner quelques notions. Le philosophe, en lisant les produits de l'imagination poétique, doit les admirer quand ils sont de nature à passer à la postérité; mais il doit toujours les réduire à leur juste valeur, quand il cherche à les apprécier.

création? Malheureusement tout ce qu'il a dû chanter sur une pareille matière est perdu pour nous, ainsi que ce qu'il composa sur les grands phénomènes de la nature.

L'insouciance des hommes pour tout objet propre à nourrir leurs cœurs et animer les ressorts de leur existence, est et sera toujours le plus grand obstacle contre lequel auront à combattre ceux qui, cherchant à les éclairer, leur indiquent les moyens d'augmenter le bonheur vers lequel se portent toutes leurs pensées. D'après cette vérité, on ne doit plus s'étonner que l'antiquité ait été muette sur un personnage dont, relativement au sujet actuel, on ne peut parler que par probabilité.

Le voile qu'étend la succession des siècles sur les choses à mesure qu'elles descendent dans le noir abyme du passé, semble s'éclaircir à l'égard d'Orphée, et nous laisser en quelque façon entrevoir que ce pontife sacré, ce sage législateur ne dut point être étranger au langage passionné du cœur. S'étant nourri l'esprit de toutes les idées mystiques qu'il puisa dans l'Égypte, si, de retour en Grèce, il réveilla chez les habitants des différentes villes les pieux sentiments de la religion, ouvrant bientôt les avenues de son ame à l'impérieux pouvoir de l'amour, il n'en répondait pas moins à ses tendres insinuations, en chantant celle qui méritait son hommage.

Pénétré de la plus profonde douleur sur la perte de la nymphe qui auparavant fournissait à sa lyre le sujet des plus moëleuses modulations, notre poète se retira dans les lieux les plus sau vages de la Thrace. C'est là que, selon Virgile,

Ipse cavá solans ægrum testudine amorem , Te dulcis conjux , te solo in littore secum , Te veniente die , te decedente canebat.

Ainsi il rendait confidentes de ses peines amères, les forêts, les vallées, et les cavernes les plus enfoncées. Le nom de sa chère Eurydice se répétait de toute part ; les accents de la douleur commencés dès l'aurore, se continuaient bien avant, jusqu'à ce que le soleil, gagnant l'horison, abandonnât les mortels aux douceurs d'un sommeil qui ne pouvait avoir accès sur lui. Ainsi continuerent ses tristes jours jusqu'à ce que les Bacchantes, irritées du mépris qu'il leur avait témoigné, le mirent en pièces dans un moment de fureur que leurs Orgies amenèrent.

Orphée revenant d'Egypte, tout occupé des vérités mystiques qu'il avait recueilies dans la fréquentation des prêtres et des sacrificateurs employés an culte de la déesse Isis, ne pouvait guère allier les accords de sa lyre à ceux que demandent les émotions d'amour. Sans doute aussi ces émotions elles - mêmes n'auraient pu se faire sentir sur un cœur livré aux élans qu'excite la majesté d'un dieu suprême auquei il consacra ses premiers chants. Mais enfin il était une

époque où le divin chantre devait sortir de son pieux récueillement, et c'est cefle où il vit la nymphe Eurydice et en devint amoureux.

Si ce divin chantre prenait plaisir à rendre sensibles à ses accords les forêts et leurs paisibles habitants, quels ne durent pas être alors les moëleux accents qu'il employa pour se concilier le cœur d'une personne née pour contribuer au bonheur de sa vie ? Mais dans ces temps reculés on écrivait peu; les sentiments du cœur, animés par la force que leur donnaient les circonstances, s'improvisaient, comme aujourd'hui encore chez les nations les plus sauvages. D'ailleurs, comment auraiton pu rendre toutes ces nuances , toutes ces teintes d'expressions qu'allume la passion? comment aurait-on réussi à développer ce pouvoir du geste qui , leur donnant une nouvelle force , pénètre l'ame et ouvre la voie à la persuasion? Aussi l'antiquité, en nous transmettant

les hymnes magnifiques qu'il composa à la gloire du souverain être, ne nous a-t-elle rien laissé sur les poésies érotiques de ce grand génie.

On cite Pamphos comme étant disciple de Linus ; s'il n'est aucune autorité contraire à cette allégation, ce poète, tout imbibé de la doctrine de son maître, devait naturellement suivre ses traces et chanter les amours. Il consacra les premiers essais de sa lyre aux Graces; et qui chante les Graces chante Vénus et son fils, chante les Ris et les Jeux, leur aimable cortège; et bientôt répondant aux feux qui l'animent, il cherche en son propre cœur le langage le plus convenable à l'expression de sa passion. Pamphos fit un poème sur l'enlèvement de Proserpine ; et sans doute que dans une si belle matière le poète ne s'en tint point au seul descriptif peu propre à nourrir le fond d'un si riche sujet, et lui donner l'énergie du sentiment qu'il suppose.

A mesure que ces premiers pères de la poésie composaient, ils unissaient leurs accents à ceux d'une musique propre à faire valoir leurs conceptions ; le son des lyres, des sistres, des harpes, des cithares et des flûtes, ainsi associé à la cadence du mètre, donnait une force à la pensée, et la faisait mieux valoir. Le poète, en récitant le produit de son génie, forcait, diminuait, ou augmentait les inflexions de sa voix, comme l'exigeait la mesure. Il donnait à celle-ci une nouvelle vie par l'art avec lequel il y unissait les sons de l'instrument dont il s'accompagnait. Ainsi la poésie et la musique allaient toujours de pair dans ces premiers temps. L'idée qu'on s'était formée de l'union de ces deux arts, avait donné lieu à cette inscription qu'on lisait au-dessus de la porte de l'école de Pythagore.

Procul este profani:
Non ingredimini, qui dulce melos nescitis;
Procul este profani.

Tels alors étaient les poètes les seuls possesseurs de l'attention des hommes, lorsque parut Homère long-temps aprés pour la leur ravir. Rougissez de honte, mortels qui, de tout temps, vous traînâtes dans les routes fangeuses de la routine et de l'ignorance! Le plus sublime génie qui anima notre argille, et créa un monument éternel à sa gloire, fut ignoré de ses contemporains, et forcé par la misère d'aller de ville en ville en chantant les dieux et les guerriers pour gagner son pain. Homère est le premier poète à qui on ne contesta point ses ouvrages; mais avant d'écrire il commença par amasser ses matériaux dans l'Asie, l'Égypte, les divers pays de la Grèce et autres contrées connues où il pouvait s'en procurer. Dans tous ces voyages il s'entretenait avec les Sages; il comparait les notions qu'il en tirait, avec les maximes d'Orphée, de Linus et de Musée, dont il avait déjà quelque connaissance. Partout il puisait aux sources

pour nourrir la morale, la politique et la religion qui règnent dans ses écrits. Sa lyre, dans son lliade, montée par la main toute sanglante de Mars, suit l'intonation guerrière du poète, lorsqu'il chante les villes en proie aux flammes. les campagnes rougies par les flots de sang, et toutes les horreurs d'une guerre désastreuse qu'occasionna l'enlèvement de la belle Hélène. Nous n'envisagerons point ici Homère sous tous les rapports qui réveilleraient l'attention sur ce personnage que la Renommée . embouchant la trompette de la gloire. proclame à la vénération des siècles à mesure qu'ils sortent du néant pour v retomber. Nous bornant à l'offrir comme accessible au langage de la muse d'où dérivent les expressions de tendresse, nous citerons en preuve le passage suivant du cinquième livre de l'Odyssée, tel que l'a traduit Rochefort, Mercure arrivant à l'isle de Calypso par l'ordre du souverain des dieux, s'adresse à la

nymphe pour lui redemander Ulysse. C'est alors que celle-ci manifeste toute la passion qu'elle nourrit pour le héros, en s'exprimant comme il suit:

Dirux cruels , dieux jaloux du bonheur des déesses , Qui jadis de l'amour ont senti les faiblesses ; C'est vous dont la fureur se renouvèle encore , Pour ravir de mes bras cet amant que j'adore. Anini l'Olympe entier me pouruit et m'envie Le cœur de ce mortel dont j'ai sauvé la vie ; Qui, lorsque le tonnerre eut frappé ses vaisseaux , Seul avec leurs dèbris luttait contre les eaux ; Qui, tandis qu'à mes yeux ses compagnons périrent , Que près de mes écueil les flois les engloutirent , Seul porté sur œs bords par les ventes t la mer , De mes soins complaisants fait 'Dojet le plus cher. Hélas I combien de fois je lui fix la promesse D'éternier ses jours sinsi que ma tendreuse , D'écartre loin de lui la vieillesse et la mort!

Les sentiments d'amour qui sont développés avec vigueur dans ce morceau, ont une touche de tendresse qu'on ne saurait trop, admirer dans le suivant pris de l'Iliade. Il nous offre les impressions que fit Junon sur le dieu de la foudre au moment où, parée de la ceinture de Vénus, elle se présente à lui sur le mont Ida.

Jupiter la contemple, et ses sens enchantés
S'ouvent à la chalseur des tendres voluptés;
D'un doux frémissement l'amour remplit son ame;
Il reconnaît l'ardeur dont il sentit la flamme,
Le premier jour qu'Hymen favorable à ses feux,
Vers le lit nuptial les conduist tous deux.

C'est alors qu'épris de ses charmes, et cherchant à détourner la déesse qui voulait aller vers l'Océan et Thétis pour appaiser leurs différents, il lui adresse la parole en lui disant:

Venes, et vous livrant à des desirs plus chers, Un moment dans mes bras oblies l'univers. Jamais, jusqu'à ce jour, jamais de tant do flammes L'Amour, le tendre Amour n'avait atteint mon ame. Les feux dont par ses soins mon œure avait brâlé Pour Latione on Cérés, Alcmène on Sémélé, Pour tant d'autres beautés, désess ou mortelles , Étaient de son flambeau de faibles étincelles. Vous-même dans mon cœur n'allumâte; jamais De si brâlant desirs par vos divins attraits.

La déesse prude, pour raison, se

refuse à ses desirs, honteuse d'offrir à quelques dieux, qui pourraient les considérer du haut de l'olympe, des appas uniquement destinés à repaitre la vue du souverain des dieux. C'est alors que celui-ci lui dit:

Ne craiguez rien, Junon, des mortels ni des dieux; Je saurai vous soustraire aux regards curieux. Mes feux ménageront une épouse que j'aime; Sous un nuage d'or ma puissance auprème, Ne souffant de témoins que les yeux de l'Amour, Saura-nous eacher même aux yeux du rôteu du jour. Il dit : impatient, eullammé de tendresse, Il vole à son épouse et uur son sein la presse.

Suit un tableau bien digne de l'Albane, par la richesse et la fraîcheur de ses couleurs:

La terre complaiante et senifile à leurs feux, D'un doux et finis gazon se couronne autour d'eux. Le tapis émaillé s'élève et se colore Des plus riches présents sortis du sein de Flore; Et la molle Nyacinthe et le lis orgetilleux, Offrent aux deux époux un lit délicieux, Que d'un nuage d'or l'ondoyante barrière Dérobe à l'eil perçant du dieu de la lumière, Tandis que la rosée en larmes de cristal Tombait en humectant le trône impérial.

Une longue suite d'années s'écoula avant que le luth de Cythère fût touché par aucun des poètes qui succédèrent à Homère; mais la tendre Sapho naquit, et bientôt, sous les doiges de cette cantatrice, ses cordes d'or résonnèrent du doux tourment d'amour.

Toute occupée de ses feux et du foyer où ils s'animaient, elle chanta Phaon, elle supplia Vénus et son fils de tourner en sa faveur les affections de ce jeune amant. Mais Phaon, d'abord sensible, devint bientôt indifférent; et l'indifférence, en pareil cas, est un nouvel aiguillon au cœur dont elle contrarie l'espoir. La lyre en main, la tendresse sur les lèvres, et le chagrin dans l'ame, la belle Sapho courait sur les traces de son fugitifamant, sans pouvoir réaliser aucune des jouissances qui pût tempérer la violence de son tourment.

Uritur infelix virgo totoque vagatur Rure furens, qualic conjecta cerva sagitta Quam procul incautam nemora inter Cresia fixit Pastor agens telis tiquitque volatile ferrum Nescius, Ilia fuga silvas saltusque peragrat Dictavos i karet lateri lethalis arundo.

En arrivant dans un lieu, elle chantait les plaisirs qu'elle croyait y trouver; deçue en le quittant, elle faisait résonner le rivage des langoureux accents que lui suggérait la fatalité de sa triste étoile. Que de morceaux intéressants dont se repaîtrait notre curiosité, s'ils nous eussent été transmis par la muse des Amours! Malheureusement il ne nous reste de cette rivale des neuf sœurs, que deux odes, une à Vénus, dans laquelle elle lui demande de lui ramener son amant qui fuyait de la Sicile. Celle-ci nous a été conservée par Denis d'Halicarnasse, un des plus savants rhéteurs de l'antiquité, qui l'a commentée pour faire sortir la beauté de chaque expression. Nous la soumettrons telle que l'a traduite monsieur Dacier dans sa version d'Anacréon.

O immortalis Venus! cui tot ubique templa exstructa sunt; filia Jovis, quæ dolos et artes struis que is infelix amans. luditur; veneror te, et oro ne quid damni mihi importes, neve mihi animum molestia ulla domes.

Sed hue favene et propitia venias si quando venisti: amanter autem vocem meam audias quam tu sæpe ante hoc exaudisti, cum, relictis aureis ædibus patris, ad me veniebas.

Juncto curru, lepidi autem celeresque passerculi te vehebant nigrantes alas crebro motu quatientes a cœlo per medium aera.

Qui cum te advexissent, repente abibant. Tu vero, o diva, vultu immortali arridens, percunctabaris quidnam esset quod ego passa fuissem, et quid causæ foret, quamobrem te advocarem.

Rogitabas præterea quid præcipue

animo meo furenti fieri vellem, quem adolescentem suasionibus meis pellicerem aut quem retibus peterem; addens: « quis te, o Sapho, injuria afficit; quis tibi molestus est?

Si enim te nunc fugit ille, mox te sequetur; si dona accipere recusat, at aliquando dabit; sique minus amat nunc, propediem amabit, et quidquid volueris, faciet.»

Tu igitur, o dea, quæ animum dolentem its verbis quondam soladaris, veni quoque, meque gravissimis ærumnis libera et quæcumque mihi animus cupit, perfice, ac mihi subveni.

Le morceau suivant offre toutes les beautés de cette ode sous le jour et dans un langage qui peut mieux les faire valoir.

O toi fille de l'onde, aimable enchanteresse
Qui m'inspiras les plus beaux airs;
Toi qui pour temple as l'univers;
Charmante et trompeuse déesse;
O Vénus! ai jamais du sein des immortels,
Sensible aux sons d'un luth harmonieux et tendre,

Tu souris à mes chants et te plus à m'entendre; Si l'encens que ma main brûla sur tes autels T'a du trône des airs fait quelquefois descendre, Ne sois pas inflexible à mes tristes accents. Aujourd'hui j'in besoin de toute ta puissance; Reviens, belle Vénus; sans toi, sans ta présence, Je ne puis résister aux muu que je ressens. Viens telle qu'autrefois deux jeunes tourterellés T'ont dans un char brillant conduite près de moi. Tu commandas à ce oiseux fédles

De te laisser seule avec moi; Alors, avec un doux sourire:

« Sapho, que me yeux-tu? parle, et dans ce moment Je vais accorder tout ce que ton cœur desire. Faut il récompenser l'heureux et tendre amant

Que tu chéris et qui pour toi soupire? Faut-il punir un inconstant,

Ou bien faut-il à ton empire Soumettre un cœur indifférent?

Si quelqu'ingrat méprise ta tendresse, Il va brûler pour toi du plus funeste amour; Et s'il te fuit, tu le verras sans cesse

Avec ardeur te poursuivre à son tour. Si ton volage amant, épris pour d'autres charmes, A rompu ces lieus qui faisaient ton bonheur.

Bientôt touché de tes allarmes , Il viendra plus soumis te rapporter son cœur.

Il viendra pius soumis te rapporter son cœur.

Mais si toujours tendre et fidèle

Ce mortel te rend seule heureuse sous sa loi,

Alors d'une chaîne éternelle

Je vais, Sapho, l'unir à toi. n

Belle Vénus, reviens encore Accomplir ta promesse, et fais que dès ce jour Le perfide amant que j'adore, Aussi tendre que moi, reviène en ce séjour Calmer l'ennui qui me dévore

Et me jurer un éternel amour.

La seconde ode est consacrée à une jeune Lesbienne dont elle était éprise. Son ame s'y fond dans une langueur délicieuse qu'excite la flamme dont elle brûle. Tout y est sentiment, chaleur, ivresse et volupté, Pour marquer l'excès de son amour, elle a su si bien faire choix des accidents qui succèdent à cette passion, que personnifiant ses sens, elle en fait autant d'individus près d'expirer. Elle y semble saisie des passions les plus contraires; elle gèle, elle brûle, elle extravague, elle revient à elle, et tout cela, non pour faire paraître une seule passion, mais bien pour manifester toutes celles qu'elle éprouve à la fois. C'est ce qu'on voit dans la traduction suivante de Dacier, prise de Longin qui nous l'a transmise.

« Celui qui est toujours près de toi , qui a le bonheur de t'entendre parler, de te voir rire d'une manière si agréable, jouit d'un bonheur qui égale son existence à celle des dieux. C'est ton rire, ta manière de parler, qui mettent le trouble dans mon ame; car sitôt que je te vois, la parole me manque, je deviens immobile, et un feu subtil se glisse dans mes veines; mes veux se couvrent d'un nuage épais ; je n'entends qu'un bruit confus; une sueur froide coule de tout mon corps; je tremble, je deviens pâle, je suis sans pouls et sans mouvement; enfin il me semble que je n'ai plus qu'un moment à vivre. »

Pour mieux sentir la beauté de ce morceau, il faut le lire dans l'original. «Sapho y peint, ditl'auteur du jeune Anacharsis, tout ce que la nature offre de plus riant; elle le peint avec les couleurs les mieux assorties, etces couleurs elle sçait au besoin tellement les nuancer, qu'il en résulte toujours un heureux mélange

d'ombres et de lumières. Son goût brille jusque dans le mécanisme de son style, Là, par un artifice qui ne sent jamais le travail, point de heurtements pénibles, point de chocs violents entre les & sients du langage, et l'oreille la plus délicate trouverait à peine, dans une pièce entière, quelques sons qu'elle voulût supprimer. Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-elle, lorsqu'elle décrit les charmes , les transports, et l'ivresse de l'amour! quel tableau, quelle chaleur ! Dominée , comme la Pythie , par le dieu qui l'agite, elle jète sur le panier des expressions enflammées. Ses sentiments y tombent comme une grêle de traits, comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les symptômes de cette passion s'animent et se personnifient pour exciter les plus fortes émotions dans nos ames. n

Catulle a transporté toutes les beautés de ce morceau dans la pièce suivante qu'il adresse à sa Lesbie.

## (25)

Ille mi par esse deo victeur, Ille, si fas est, superare divos, Qui sedens adversus identidem te Speciat et audit Dulce ridentem, misero quod omnes Eripit sensus mihi: nam simul te, Lesbia, adspesti, nihil est super me Yock olquendum: Lingua sed torpet, tenuis sub artus Flamma demanat, sonitu suopit Titahnand tures, gemina teguntur

Lumma nocte.

Si Sapho brillait par son génie, elle n'attirait point à elle par les avantages de son extérieur, et c'est ce qu'on peut croire d'après le témoignage d'Ovide, qui lui fait dire dans une de ses lettres qu'elle adresse à Phaon:

Si mihi difficilis formam natura negovit, Ingenio fornae damna rependo meer. Sum brevis; at nomen quod terras impleat omnes Est mihi; mensuram nominis ipsa fero. Candida si nos num, placuti Cepheia Perseo, Andromache patriar fiuca colore suæ. Et varis alba: juguntur sæpe columbor, Et niger a viridi turtur amatur ave. Quoi d'étonnant, d'après ce passage, qu'un amant sur la beauté duquel s'épuisèrent les faveurs de Vénus (1), ne la payât pas d'un égal retour d'amour?

On ne parlait plus dans la Grèce de feux, d'ardeurs et de flammes d'amour; à ces maux qui, s'isolant, se fixent sur les individus et les dessèchent sans porter atteinte à la masse générale, avaient succèdé les torches, les lances et autres armes destructives, que la fureur des partis toujours renaissants, dès qu'elle

<sup>(1)</sup> On dit que cette déesse voulant un jour retourner en son isle, s'approcha du rivage où. Phaon attendait un vent favorable pour mettre à la voile, et lui demanda d'une manière fort ingénue à passer sur son esquifsans payer. Le navigatur acquiesça à son desir; mais la mère des Amours ne le quitta point sans reconnaître sa générosité. Elle lui fit présent d'un vase d'albâtre plein de l'essence dont elle se parfumait, lui recommandant de s'en frotter. Il auivit le conseil de la déesse, et tout à coup il devint le plus heau des hommes.

commençait à s'éteindre, activait pour le malheur commun. Solon ayant été trop souvent témoin des désastres qu'amène avec lui le dieu bouillant des combats, avait, dans une élégie, détaillé à ses compatriotes toutes les causes qui attirent la ruine aux villes et la désolation aux campagnes; il venait même d'établir de sages lois sous la garantie desquelles chacun renaiseait à sa propre industrie. Ce fut dans cette agréable circonstance que parut Mimmerme pour publier une doctrine favorable au renouvellement des êtres que le fer et le feu avaient soustraits du rang des vivants.

Sa morale était celle en vogue ici, aujourd'hui que les évènements de la guerretant intérieure qu'extérieure nous ont mis dans le cas d'apprendre parnous-mêmes les vérités que nous ont transmises sur les malheurs de ces temps, les historiens qui les ont détaillés dans leurs écrits. Cette morale est renfermée dans les vers suivants où il est censé dire:

Jouissons, le reste est chimère.
Le cours de nos ans va finir;
Le passé ne peut revenir;
Le présent ne se saisit guère,
Et tout se perd dans l'avenir.
Soins cuisants que l'erreur fit naître,
Fuyez, ne troublez point mes jours;
Je veux mourir sans vous connâtre,
Entre Bacchus et les Amours.

Mimnerme fut constant dans ses principes; comme il aimait le plaisir, il s'endormait souvent dans les bras de la Voupté que Nano la belle tibicine savait lui rendre agréable et toujours nouvelle. Ah! dit-il, dans un fragment, le seul que nous ait conservé Stobée:

Que seraieut sans l'amour le plaisir et la vie?

Puisse-t-elle m'être ravie,

Quand je perdrai le goût d'un mystère amoureux!

Cueillons la fleur de l'âge; elle est bientôt passée;

Le sezen ly fit rien: la vieillesse glacée

Vient avec la laideur confondre la beauté.

L'homme alors est en proie aux soins, à la tristesse,

Hât des jeunes gens, des belles maltraité,

Du soleil à regret il souffre la clarté.

Voilà le sort de la vieillesse.

Mimnerme est le premier des poètes qui ait allié au style élégiaque l'expression des sentiments d'amour. Avant lui Callinus et Tirtée l'employaient pour exciter et entretenir la commisération sur quelques malheurs. Le poète eut recours à ce genre pour chanter Nano et les douces faveurs qu'elle lui accordait. En effet, par sa nature, il est le plus convenable au développement de la tendresse qui demande dans son débit une brièveté d'expressions les plus propres à la faire valoir. Comme, selon les règles que l'on a établies d'après lui, le sens de la phrase doit être complet à la fin du pentamètre qui suit les vers à six pieds, où la pensée commence à paraître; le genre élégiaque est convenable aux accents d'un cœur souffrant qui ne saurait envelopper la cause de ses douleurs dans une longue suite d'idées. En pareil cas:

La plaintive Élégie, en longs habits de deuil , Sait, les cheveux épars, gémir sur un cercueil ; Elle peint des amants la joie et la tristesse, Flatte, menace, irrite, appaise une maîtresse.

« Mais, observe Lefèvre, un si bel effet ne se produit que par des machines qui font peu de bruit, et qui ne doivent être conduites que par un ingénieur sage et paisible. Le secret de l'élégie est de se soutenir par la douceur et par la régularité de ses mouvements, de mener les cœurs et non pas de les entraîner. » Nous ajouterons à ces avantages que la langue mère qui nous la transmit d'abord, est toute musicale; que possédant tous les modes, elle a pour elle tout ce que la grace, le mouvement, la fécondité et la hardiesse peuvent faire éclore sous l'heureux mélange des accords, des sons et de la cadence. L'élégie ne se récitait jamais dans ces premiers temps qu'aux doux sons des flûtes qui donnaient à chaque césure l'intonation la plus convenable à l'expression du sentiment.

Le luth des Amours ainsi monté à l'unisson du mètre élégiaque, ne dut

que frémir de tendresse sous les doigts savants qui en interrogeaient les cordes; aussi frémissait-il encore lorsque l'Ionie vit paraître à Théos le plus aimable nourisson qu'ait eu la sensible Erato. Naturellement éloigné de toute sévérité de mœurs, Anacréon souriait à la Volupté qui s'offrait à lui sous le plus agréable abandon. Apeine il sortait de ses bras qu'ivre des charmes qu'elle lui avait fait goùter, il prenait ses tablettes pour la chanter, pour chanter le dieu de la treille dont le jus pétillant animait ses accents. Quelle gloire ne se serait - il point acquise dans les siècles qui ont succédé et qui succèderont au sien, si, plus réservé dans ses goûts, il eût toujours porté ses offrandes sur l'autel qui les rend plus agréables à la déesse de Chypre? Sa muse toujours riante lui broye les couleurs les plus fraîches, pendant qu'il s'occupe à les distribuer sur ses tableaux avec cette douce aisance et cette molle fécondité qui dérivent de la vraie richesse. Si, par fois, elle lui suggère quelque idée morale, il en cache l'âpreté par des roses qu'il effeuille çà et là sur elle, de manière qu'on ne peut que les entrevoir. En vain l'on chercherait chez lui l'art, l'esprit, la touche enfin que demande Horace quand, dans une de ses satyres, il s'exprime comme il suit:

Sæpe stylum vertas, iterum quæ digna legi sint Scripturus; neque, te ut miretur turba, labores, Contentus paucis lectoribus.

On ne trouverait rien de ce fini auquel le poète de Vénuse voulait qu'on aspire : son désordre part de l'agitation où sont ses sens : il est pour lui tout son brillant.

Comme il n'entre point dans notre plan de prouver ce que nous avançons par des citations prises de l'original, nous nous arrêterons sur son caractère qu'on trouve tracé d'après lui - même dans le morceau suivant:

Enivré d'un charmant délire, Sur ce lit de myrtes jonché. Je veux, nonchalament couché, Boire, aimer, folâtrer et rire. Amour ! enfant tendre et badin . Viens, la chevelure tressée, Et l'écharpe en nœud retroussée, Me verser de ce jus divin. Les ris ne seront plus d'usage Dans le séjour du monument. La vie , hélas ! n'est qu'un moment, Ce char qui fuit en est l'image. A quoi bon ces dons superflus Dont on prétend cacher ma tombe ? Amis, quand je ne serai plus, Qu'aurai-je besoin d'hécatombe ? Cependant, couronnés de fleurs, Goûtons ces parfums enchanteurs, Et toi qui m'as fait voir Clélie, Amour, conduis-la sur ces bords : Je veux avant de voir les morts, Jouir du plaisir de la vie.

Quoi de plus joli, de plus frais que le charmant morceau qui suit, tel que l'offre le citoyen Anson dans sa traduction des odes de ce poète?

> Hirondelle , mon amie , Aux approches de l'hiver

Je te vois passer la mer, Prendre ton vol vers l'Asie, Et jusqu'au fleuve fameux Qui descend d'Éthiopie, Du soleil suivre les feux. Quand ici naît la verdure, Tu viens sous un ciel plus doux . Instruite par la nature, Faire ton nid parmi nous: Dans mon cœur toute l'année L'Amour établit le sien; La saison ne lui fait rien , Et nombreuse est sa lignée. Tandis que l'un prend l'essor, L'autre naît à peine et sort A moitié de sa coquille ; Un autre y repose encore. Le plus graud de la famille Alimente le moins fort Oni bientôt deviendra père ; Mais ce qui me désespère, C'est qu'ils font sans cesse un bruit, Et qu'ils ont un appétit Difficile à satisfaire; Als s'accroissent tous les jours : Je ne sais plus comment faire Pour suffire à tant d'amours.

Une des plus agréables compositions de cet auteur est l'hymne à la rose, qui offre tout ce qu'on peut dire de plus ingénieux sur cette charmante fleur. Lais, dans les fins soupers que les Grecs appelaient Symposies, se plaisait à la chanter. Sa voix argentine, dont de jeunes esclaves suivaient les intonations avec leurs instruments à cordes, prenait alors une telle douceur qu'on s'imaginait entendre les délicieux accents des filles d'Acheloüs. Sivry a imité cette belle production dans le morceau suivant:

Que la Rose de Cythère S'unisse aux dons de Bacchus ; Brillez Rose printanière Chère aux Ris, chère à Vénus.

La Rose est le tendre ouvrage De l'Amour et du Printemps; La Rose reçoit l'hommage Des autres fleurs des champs.

L'Hymen en sème les traces De la jeune Volupté; L'Amour en pare les Graces Et le sein de la beauté. Bacchus, ornes en ma tête, Et jo vais, plein de tes feux, Je vais danser à la fête Que te consacrent les Jeux.

En disparaissant de dessus la scène . où les écrivains d'amour venaient jouer leur rôle, Anacréon laissa un très-long intermède, sans qu'aucun poète se présentât pour occuper l'attention des amateurs en ce genre. Mais si les Grecs avaient à se plaindre sur ce profond silence, ils en furent amplement dédommagés par les chef-d'œuvres d'un autre genre. Eschyle, Euripide, Sophocle, ayant tour-à-tour chaussé le cothurne attiraient l'admiration de leurs contemporains par le développement d'un nouvel art qui surprenait tous leurs sens. Or , pendant que l'opinion publique s'alimentait au récit des glorieux faits, pendant qu'elle prenait une nouvelle direction sous le jeu des acteurs qui s'étudiaient à la concentrer sur eux-mêmes , les douces affections du cœur ne pouvaient se faire jour au milieu de ces grandes commotions nécessaires au développement de l'action théâtrale alors en si grande vigueur.

Ainsi s'écoula une longue suite d'années jusqu'à ce que, semblable à l'aimable violette fleurissant à l'ombre amie des hauts chênes dont la vie a devancé la sienne, parut le philosophe Platon sous le dehors de la plus appréciable simplicité. Né avec l'imagination la plus féconde, il porta son hommage à Calliope et la suppliait de lui indiquer un chemin vers la gloire. Déjà il avait un recueil qu'il croyait devoir lui ouvrir les portes du brillant temple de Mémoire, lorsque lisant Homère il jeta son travail au feu.

Ergone supremo potuit vis improba nisu Tam dirum celerare nefas? Ergo ivit in ignes, Magnaque doctiloqui migravit musa pætæ.

Mais à peine avait-il chaussé le cothurne, qu'un jet de lumière échappé des écoles de Socrate l'attira à ce divin vieillard, dont il devint le plus zélé partisan. Cependant le jeune philosophe, tout occupé qu'il était de la doctrine de son maître, n'en allait pas moins de temps à autre cueillir quelques roses dans les bosquets d'Idalie, pour, jetant en arrière de lui le manteau de la philosophie, les offrir à l'objet de ses desirs dont il cultivait l'esprit. Oui, disait-il à ce sujet aux confidents de son amour:

Lorsqu'Agathis, par un baiser de flamme Consent à me payer des maux que j'ai sentis, Sur mes lèvres soudain je sens venir mon ame Quí veut passer sur celles d'Agathis.

Témoins encore de ses amoureux tourments, les vers qu'il adresse à Archéanasse, laquelle, même sur le déclin de l'âge, faisait naître la volupté, compagne du plaisir.

L'aimable Archéanasse a mérité ma foi; Elle a des rides; mais je voi Une troupe d'Amours se jouer dans ces rides. Vous qui pûtes la voir avant que ses appas Eusbent du cours des ans reçu ces petits vuides, Ah! que ne souffrites vous pas?

Né pour se désaltérer à l'Hippocrène , Platon dut nécessairement dans tous ses écrits philosophiques, développer son génie naturel pour la poésie. « Aussi, dit Massieu, Platon est-il, après Homère, celui de tous les écrivains qui a porté le plus loin la magnificence des termes. A juger de son style, par la rapidité avec la quelle il coule, et par les expressions lumineuses dont il est plein, c'est plutôt de la poésie que de la prose. La touche de ce philosophe est tout-à-fait homérique. Ses ouvrages sont pleins d'allégories, témoin ce morceau où il donne desaîles à l'ame. comme Homère en denne à un char. Quant à la hardiesse des figures, il la poussait souvent jusqu'à l'audace. » Pour appuyer tout ce que nous avancons.nous citerons l'hymne suivante qu'il

adresse à l'Amour, dans le dialogue intitulé Socrate et Phèdre.

« C'est à toi que j'adresse la parole, aimable dieu , qui amènes la paix aux humains; qui sais à ton gré appaiser les vents déchaînés sur les mers les plus noires, et répandant la sérénité sur leur surface, fais jouir des douceurs du sommeil le nautonnier qui fait voile sur elle, Tu àppris aux premiers habitants de la terre les égards qu'ils se devaient réciproquement; et leur insinuant les sentiments de l'amitié sociale, tu en fis un peuple de frères. A la tête de la brillante jeunesse qui est dévouée à tes ordres, tu la conduis aux danses et aux sacrifices qui se célèbrent dans les grandes solemnités. Tu es favorable et bienfaisant à ceux qui t'invoquent du fond de leur cœur. Tu es admiré des sages , agréable aux dieux , l'objet des desirs à ceux qui ne te connaissent point encore, un trésor précieux à ceux qui te possèdent ; de toi dérivent les délices,

les charmes, les agréments et les voluptés. Tu prends part aux évènements heureux des bons, et tu couvres les méchants de tes mépris. Tu prends plaisir à secourir, protéger et gouverner les malheureux dans les circonstances fàcheuses de la vie. Enfin, comme tu es la gloire des dieux et des hommes, sois à jamais célébré dans des hymnes par ceux à qui tu enseignes les divins accents dont tu te sers pour répandre la douceur dans les cieux et sur la terre. »

Quel charmant tableau il offre à son lecteur dans ce méme dialogue. « Dieux! le bel endroit, s'écrie Socrate. Comme ce platane si touffu est agréable à ma vue! Cet autre arbre ne la charme pas moins par la hauteur de sa cime et par l'épaisseur de son feuillage; les fleurs dont il est couvert répandent au loin un agréable parfum. Qui ne se plaîrait point au bord de cette fontaine d'où coule une eau si fraîche et si pure! Les offrandes dont son rocher est paré, in-

diquent qu'elle est consacrée aux Nymphes et au fleuve Achéloiis. Sentez-vous cet agréable zéphir qui, rafraîchissant l'air que nous respirons, mêle son souffle au chant harmonieux des cigales? Mais ce qui met le comble aux charmes de ce beau lieu, c'est cette douce pente que la nature semble avoir exprés revêtue de gazon peur inviter ceux qui passent, à s'y reposer. Non, Phèdre, tu ne pouvais m'amener dans un endroit plus délicieux. »

Quand Breughel se surpasserait dans la richesse de ses couleurs et l'art de bien les employer, pourrait-il faire un tableau d'un fini qui l'emportât sur celui-ci?

Ménandre, né à Athènes, fut regardé comme l'auteur de la nouvelle comédie parmi les Grecs. Il assaisonnait son style d'une plaisanterie douce, fine et délicate, sans s'écarter des règles de la bienséance. La muse d'amour ne lui fut point inconnue, si l'on en juge par le

## fragment suivant qu'on doit à Apulée :

Amare liceat, si potiri non licet. Fruantur alii : non moror , non sum invidus ; Nam sese excruciat qui beatis invidet. Quos Venus amavit, fecit amoris compotes. Nobis Cupido velle dat , posse abnegat : Olli purpurea delibantes oscula Clementi morsu rosea labella vellicent; Malas odorent ore et ingenuas genas, Et papillarum nitidas geminas geminulas. Ouin et cam tenera membra molli lectulo, Cum pectora molli adhærent Veneris glutino, Libido cum lascivia classicum excitat. Sinuantque cossim femina, feminæ Inter gannitus et subantis voculas Carpant papillas atque amplexus intiment, Arentque sulcos molles arvo venereo, Thyrsunque pangant hortulo in Cupidinis: Dent crebros ictus connivente lumine Trepidante cursu, Venere et anima fessula Ejaculent tepidum rorem imis laticibus, Hee illi faciant queis Venus non invidet. At nobis casso saltem delectemine Amare liceat, si potiri non licet.

Tout sujet s'épuise sous une plume ordinaire; mais quelqu'épuisé qu'il semble être, il se revêt d'une forme nouvelle, et plait encore en se reproduisant sous l'empreinte du vrai génie. C'est ainsi que la passion si bien développée sous la touche des auteurs dont nous venons de parler, prend une toute autre teinte sous celle de Théocrite qui vint longtemps après eux, sous Ptolomée Philadelphe. Ce poète, vivant à Syracuse au milieu des troupeaux errants dans les riantes prairies de la Sicile, abandonna le luth pour les pipeaux, et chantant les mœurs des bergers qui les gardaient, il fut bientôt entraîné à chanter leurs amours. Naïfs et simples dans l'expression de leurs sentiments, ils parurent sous les traits qu'il sut leur donner avec tout le dehors propre à les mieux caractériser. La muse de Théocrite est vraiment aimable ; elle respire l'ingénuité, la sensibilité, la douceur et l'affection; enfin c'est la candeur personnifiée. A ce sujet, un auteur, dont nous ignorons le nom, a dit:

I'ai souvent entendu les concerts enchanteurs Des plus tendres oiseaux, des plus doctes pasteurs; Mais tous leurs sons n'ont point une douceur pareille Aux vers dont cet auteur a charmé mon oreille.

En preuve de ce que nous alléguons, nous citerons le morceau suivant; c'est le discours que tient un Cyclope à Galatée. On en doit la traduction à l'abbé Lebatteux.

« O charmante Galatée ! pourquoi rejetez-vous un cœur qui vous aime ? Vous êtes plus blanche que le lait, plus tendre qu'un agneau, plus légère qu'une génisse qui bondit; mais plus âpre que le raisin verd. Vous venez ici quand le doux sommeil m'a fermé les yeux; et guand il m'abandonne vous fuyez comme la timide brebis à la vue d'un loup cruel. Je commençai à vous aimer lorsque vous vintes avec ma mère cueillir des fleurs d'hvacinthe sur la montagne. C'était moi qui vous conduisais, et depuis ce tempslà je n'ai pas cessé de vous aimer. Je vous aime encore, mais vous n'en êtes pas touchée. Je sais pourquoi vous me fuyez,

je le sais ; c'est parce que j'ai un sourcil hérissé qui me couvre tout le front et qui descend jusqu'à mes oreilles. C'est parce que je n'ai qu'un œil, et qu'un nez large me tombe sur les lèvres. Mais aussi, tel que je suis, je fais paître un troupeau de mille brebis dont je bois le lait délicieux. Dans l'été, en automne, dans la plus rigoureuse saison, j'ai toujours des fromages frais : mes éclisses sont toujours pleines. Il n'est aucun Cyclope qui joue mieux que moi du chalumeau : souvent ie chante vos attraits et mes peines jusqu'au milieu de la nuit. Je vous nourris onze chèvres qui feront toutes des petits, et quatre jolis oursons. Venez me voir, vons les aurez tous. Quittez les flots, Galatée, laissezles se briser contre le rivage. Ma grotte est ombragée de lauriers et de hauts cyprès ; elle est tapissée de lierre et de pampres mêlés de raisins. Une fontaine, formée par les neiges fondues des forêts de l'Ethna , y apporte une eau digne d'abreuver les immortels. Peut-on préférer la mer et les flots à des lieux si riants? Si je vous paraîs trop hérissé, j'ai du bois, et du feu qui vit sous la cendre. Je souffrirai tout ; vous brûlerez mon œil si vous le voulez . mon œil unique, ce que j'ai au monde de plus précieux. Que ne puis-je vous suivre dans les eaux, j'irais vous offrir tantôt des lis, tantôt des pavots vermeils. Sortez des ondes, Galatée, sortez, et quand yous serez sortie, oubliez, comme ie le fais ici, de retourner dans votre demeure. Venez, nous ferons paître ensemble les troupeaux. Vous tirerez le lait des brebis , vous presserez le fromage...Cyclope, Cyclope, malheureux, qu'est devenu ton esprit! Tu ferais beaucoup mieux de tresser l'osier et de cueillir des feuillages pour tes agneaux. Jouis de ce que tu as sans desirer ce que tu ne peux avoir. »

L'Idylle suivante, qui est la douzième, offre tous les agréments de l'esprit unis

à la tendresse, et par cela même elle s'éloigne tellement du genre adopté par le poète, que plusieurs écrivains ont pensé qu'elle ne lui appartenait point. Longepierre, qui n'est point de leur avis, en a donné la traduction telle qu'elle suit:

Te voilà donc enfin, objet de ma tendresse, Après trois jours entiers d'absence et de tristesse. Après trois jours entiers ! trois jours! le terme est court; Mais hélas! les amants vieillissent en un jour. Quel plaisir de se voir , quand l'ardeur est bien forte ! Autant que sur un gland une pomme l'emporte, Le printemps sur l'hiver , la brebis sur l'agneau ; Autant qu'un faon léger court plus vîte qu'un veau; Autant qu'en sa jeunesse une fille agréable A quelque vieille veuve est en tout préférable. Et que le rossignol surpasse par sa voix Les plus tendres accents des hôtes de nos bois. Autant par ton retour tu as charmé mon ame : Et j'ai volé vers toi plein de joie et de flamme. Ainsi qu'un voyageur cherchant l'ombre et le frais. Pendant l'ardeur du jour court vers un hêtre épais. Puissent les doux Amours, à mes vœux favorables. Nous unir tendrement des nœuds les plus durables! Et puisse notre ardeur et nos noms devenir L'entretien et les chants des mortels à venir !

Oui, qu'ils disent de nous : « Une ardeur mutuelle Unit sous un seul joug ce couple si fidelle. Dans ce vrai siècle d'or, ah! qu'on était heureux D'être aimé tendrement sussibit qu'amoureux! s Puisse, ò père des dieux! puisse, ò troupe inmortelle! Ce digne prix attendre une fiamme si belle!

A peine Théocrite cessait de faire résonner les bois et les prairies du doux langage qu'on parla toujours à Paphos, que Philétas reprit le luth et chanta les amoureux tourments, avec ce sentiment dont furent autrefois pénétrés Sapho et l'aimable Anacréon. Ce poète, né à Cos, vécut avec Callimaque à la cour de Ptolomée Philadelphe, et lorsqu'il était fatigué du tracas des affaires auxquelles il donnait son temps, il venait soupirer près de Battis , c'est-à-dire se nourrir d'un amour qui distillait bientôt après de sa plume. La succession des siècles, en éloignant de nous tout ce qui est relatif à ce personnage distingué, nous prive de tous les moyens de pouvoir le louer. Il fit place à Lion, dont :

L'Idylle intitulée Oaristys, offre un morceau plein d'expressions de tendresse; c'est un colloque entre Daphnis et Chloris, où ils se peignent leurs naturels tourments. Il finit bien ingénieusement sans blesser la modestie. L'amant ayant bié la ceinture à celle qui excite en lui la plus vive ardeur, aussitôt il s'écrie:

Vénus, Amour, Hymen, acceptez-en l'hommage!

Les funérailles d'Adonis sont d'une poésie achevée dans le descriptif comme dans le sentimental. Nous prouverons ce que nous avançons par le passage suivant que nous offre la traduction de Sivry. Vénus, près de son amant qui meuft, est !oute éperdue:

Adonis!.... ah, Vénus! ô regrets superflus! Echo, la triste Echo t'apprend qu'il ne vit plus.

Hélas! à ta douleur qui n'eût donné des larmes . Quand tu vis Adonis, l'objet de tes allarmes, Adonis, ton amant, Adonis ton époux, Sur l'arêne étendu, percé de tristes coups ? Tu lui tendais les bras ; ta voix plaintive Rappelait, mais en vain, son ame fugitive. « Arrête, cher amant ! me fuis-tu pour toujours? Te perdrais-je, Adonis? Adonis, mes amours! Reçois du moins avant ce baiser plein de flamme; Laisse-moi recueillir les restes de ton ame. Reviens, cher Adonis, et, par un tendre effort, Mêl- encore un soupir à ce dernier transport. La bouche sur ta bouche, et l'œil sur ta paupière, Ton ame dans mon cœur volera toute entière. Dana tes soupirs mourants je confondrai mes feux ; Je vivroi malheureuse et tu mourras heureux. O baisérs précieux ! ô volupté suprême ! Ils vivront dans mon cœur à l'égal de moi-même.s

Enfin aux auteurs de ces ouvrages bien dignes de la postérité, succédérent nombre d'autres qui donnérent plusieurs morceaux et autres pièces détachées qu'on trouve dans l'Anthologie grèque, où ils nous ont été conservés. Tel est le suivant sur Laïs, qu'on doit à Antipater le Sidonien.

« Je la possède cette citoyenne de Co-

rynthe, cette Laïs qui faisait ses délices de l'or, de la pourpre, des vêtements les plus somptueux, et surtout de l'aniour; elle qui était plus voluptueuse que Vénus, plus blanche que l'eau transparente de Pirène ; c'était la Vénus de la terre. Que d'amants magnifiques ont prodigué leurs trésors pour ses faveurs, et cueilli dans ses bras les fleurs du plaisir! La fille de Tyndare en eut mille fois moins. Des parfums émanent de sa tombe. Sa houche semble encore imbibée d'une odeur délicieuse, et ses cheveux exhalent l'encens le plus pur. Vénus désolée de sa mort, frappait son front divin . et l'amour sanglotant poussait les gémissements les plus douloureux. Hélas ! si elle n'eût pas fait un commerce honteux de ses appas, la Grèce aurait volontiers, pour elle, essuyé les mêmes travaux qu'elle entreprit pour Hélène.» La Libation , l'Amant réfléchi , la Situation embarrassante, les Faveurs du sommeil d'Agathias et de Méléagre, le Baiser et les Souhaits d'Asclépiade, l'Amour endormi de Statylius , l'Amant transi , l'Amant satisfait de Philodème , sont , ettre plusieurs autres , autant de morceaux marqués au coin du bon genre.

La poésie érotique des Grecs, telle que nous l'ont transmise les auteurs sur lesquels jusqu'ici nous avons donné quelques détails, est toute fondée sur les idées mythologiques qu'ils s'étaient formées sur la divinité, comme l'étaient toutes leurs productions en peinture et en sculpture. Ces idées, qui servaient de base au culte et conséquemment à la croyance du peuple, avaient en leur berceau à Memphis où les philosophes grecs allèrent les y puiser. Épris de la sublime image d'un dieu créateur et conservateur, dont ils avaient pris quelques connaissances en voyageant chez les Assyriens et les Egyptiens, d'un dieu qui, couvant le monde, portait un œil pénétrant dans les espaces les plus éloignés que devait occuper le produit de

son incubation, ils l'offrirent à leurs contemporains sous les traits majestueux propres à répondre à sa haute puissance. Mais ces idées pures furent bientôt souillées par les excès où conduisit l'adulation. Ainsi, partageant les honneurs de la divinité avec le créateur auquel il devait son existence, le mortel puissant et audacieux qui avait favorisé les vices de ceux qu'il gouvernait, fut placé dans l'olympe avec des foudres qui portaient l'épouvante sur le faible. Celui qui affronta la mer en courroux pour aller porter au loin la destruction, fut Neptune. L'homme qui forgea au feu de ses ardents fourneaux le javelot de la mort, fut le dieu des enfers ; le soldat qui le premier le lança pour le malheur des humains, fut l'impitoyable Mars, Le rusé dont les fourberies furent utiles au puissant qui sut les employer, fut le messager aux talonnières d'or. La divinité qui vint adoucir le sort des mortels par le bienfait des arts et des sciences, fut

celle qu'on nomma Minerve. Enfin, la courtisane qui passa pour faire éprouver les plus brulantes jouissances, fut la voluptueuse Vénus. Les premiers pères de la mythologie ne s'en tinrent pas à ces idées premières ; ils lièrent bientôt ces divinités par un intérêt mutuel et leur firent tenir leur assemblée dans les cieux. En se rendant au lieu de leur juridiction, elles visitaient les habitants de la terre dont elles ne dédaignaient point l'encens, encore moins les caresses : de là cette lignée de déités subalternes ou demi-dieux qui, suivant l'exemple de leurs procréateurs, offrirent une suite de faits d'autant plus brillants dans leur histoire, que les poètes d'alors les revêtaient à l'envi des riches ornements de leur féconde imagination.

La belle Erato, l'aimable muse à qui l'on doit tout ce que les poètes grecs ont dit sur les douces affections du cœur, commençait à se déplaire chez un peuple où elle ne trouvait plus cette tranquillité propre à nourrir ses tendres inspirations. L'Ionie et les autres colonies grèques avaient été ravagées par les Mèdes et les Perses ; déjà ces derniers avaient affronté la périlleuse barrière que l'Égée mettait entre eux et leurs ennemis, pour les attaquer par les moyens de destruction que leur suggérait la haine. Chaque canton de la Grèce, tout occupé de sa conservation, fournissait une force armée pour repousser l'ennemi qui ramenait avec opiniâtreté ses armes meurtrières, des qu'il avait repris une nouvelle force. Était-on en sûreté à l'extérieur, les guerres qui s'élevaient entre les petites républiques du territoire commun, sur une haine ineffacable de rivalité, faisait forger de nouvelles armes destinées à la destruction.

..

Déjà les Romains envieux de soumettre un peuple guerrier sur qui s'étaient épuisés les éflorts des dominateurs de l'Asie, harcelaient de toutes parts leurs flottes et leurs frontières. Le fort commençait à opprimer le faible, sans qu'aucune puissance alliée n'aidât à repousser les attaques de l'agresseur. Dans ces temps on n'avait point encore établi entre le pouvoir de chaque peuple, aucune balance qui, maintenant l'existence de chacun, rendait chacun responsable des attaques d'un gouvernement trop remuant et avide de conquêtes.

On combattait pour asservir et non pour maintenir son existence dans la conservation de ses droits. Dejà la Britannie, l'Ibérie, les Gaules, la Germanie, l'Égypte, la Numidie pouvaient être regardées comme provinces romaines, et la Grèce à peine avait reçu quelques atteintes, lorsqu'enfin Athènes fut prise par Sylla, et bientôt cette contrée céda elle-même au pouvoir d'un vainqueur si redoutable. Ainsi les Grecs, tombant sous le joug d'un peuple fort de sa sobriété, éprouvèrent à leur tour le sort des Perses et des Mèdes qu'ils avaient tant de fois vaincus. Aimable

contrée qui produisis tant de sages, de héros, de savants et d'artistes en tout genre, tu disparus de même qu'un songe, laissant aux philosophes voyageurs les monuments de ton sol, qui indiquent encore quelle fut autrefois ta gloire! Mais la Grèce, sous le pouvoir de son plus cruel ennemi, n'en fut pas moins victorieuse dans les fers. Ce que la force ne put faire sur les aigles romaines, les arts, les sciences et la poésie l'effectuerent sur ces cœurs endurcis aux combats. N'ayant plus de peuples à dompter, les Romains, dans leurs propres murs, cédèrent à leur tour au pouvoir des Grecs qui passèrent à Rome pour y vivre de leur industrie. Cette industrie s'étendait sur tout ; c'était le caractère de la nation qui, transplantée dans les pays élrangers, tentait tous les moyens pour améliorer son existence. Aussi à cet égard Juvenal disait-il :

· · · · Quemvis hominem secum attulit ad nos, Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, Augur, schænobates, medicus, magus, omnia novit. Græculus esuriens, in cælum, jusseris, ibit. Adsummum non Mauruserat, nec Sarmata, neo Thrax Qui sumpsit pennas, mediis sed natus Athenis.

Déjà les grands ouvrages de cette nation étaient connus à Rome : la langue grèque entrait dans le plan de l'éducation comme naguère ici la latine. Avant même que la contrée où elle se parlait, fût soumise , la jeunesse allait y perfectionner son éducation dans tous les genres. On ne doit point s'étonner que les Romains qui, jusque là, n'avaient connu que l'art de conquérir, pensant enfin à jouir, se tournassent vers les Grecs pour en obtenir les moyens. Demandaient-ils des monuments qui éternisassent leur gloire, Sparte, Athènes et Corynthe leur en offraient les plus beaux modèles, et des artistes grecs passaient chez eux pour les leur élever. Voulaient-ils des images de leurs dieux, de leurs héros, pour soumettre aux yeux les objets de leur croyance et les auteurs de leur gloire, les successeurs des Phydias, des Apelles les faisaient vivre sur le marbre ou sur la toile. La mythologie de ces anciens, ajustée aux idées religieuses de leurs vainqueurs, devint un moyen de nourrir la poésie pour ceux des Romains, qui, dès lors s'y adonnèrent. Insensiblement à l'apreté de caractère qui constitue le soldat, succédait la politesse et l'urbanité, qui suivent toujours le repos des armes. L'ame d'Empédocle passa chez Lucrèce ; Virgile évoqua tour à tour celles d'Homère, d'Hésiode et de Théocrite ; dans Varius et Pacuvius on vitrenaître Eschyle, Sophocle et Eurypide. Sapho, Mimnerme et Philétas reparurent dans Catulle, Ovide, Gallus, Properce et Tibulle. Horace rappela et soutint la gloire que lui avaient transmise Alcman, Alcée, Stésichore, Pindare, et l'aimable Anacréon. Ainsi les successeurs, travaillant sur les meilleurs modèles, nous ont laissé deschef-d'œuvres qui nous dédommagent

١

en quelque façon des modèles disparus du temple de Mémoire.

Insensiblement aussi la langue se formait en s'enrichissant des termes les plus propres à faire valoir la nouvelle direction que prenaient les opinions et les mœurs. Ce mélange rude et grotesque de Celte, de Pélasge et d'Etrusque fit place à un style choisi, épuré et figuré, que les auteurs et les orateurs prenaient des Grecs à mesure que les rap. ports se formaient et se consolidaient entre les deux nations. Enfin, ceux qui partout a vaient eu des armes victorieuses, voulurent avoir un langage mâle et aussi brillant que leurs victoires, et ils réussirent complettement, comme le prouve l'emploi qu'on en fit et qu'on en fait encore aujourd'hui dans les universités savantes de l'Europe, depuis si long-temps qu'ils sont anéantis sous le sol qui les vitnaître.

Ennius commença par fouiller la mine et la dégager de sa gangue. Lucrèce et Plaute la mirent au lavoir pour la dégager de toute matière qui lui était étrangère, et enfin Térence, Virgile, Horace et Cicéron la soumirent au creuset pour en tirer le métal tout brillant et digne de l'attention des hommes, au temps d'Auguste, où la langue était la plus purc.

La langue était alors si différente de ce qu'elle fut dans son origine, que les prêtres, dit Quintilien, entendaient à peine les hymnes que leurs ancêtres avaient composées à Rome, pour être chantées dans les temples et les cérémonies religieuses. Néanmoins si les Romains recurent des Grecs un grand nombre de mots, et s'ils prirent les Athéniens pour modèle dans l'art de les coordonner, ce ne fut pas sans quelques altérations fondées sur le génie et le caractère de deux nations si dissemblables. En vain l'oreille demandait à Rome les inflexions douces et sonores que donnaient les nombreuses voyelles au langage qui se parlait dans l'Attique; en vain elle at-

tendait l'abondance, la mélodie unies à la hardiesse des figures ; la pompe du style, pour répondre à la gloire des conquérants, voilà tout ce qui les dédommageait dans les changements qu'éprouva leur langue première. Mais insensiblement cette langue parvint à un assez haut degré de perfection dans les siècles suivants pour mériter encore des hommages. Les grammairiens qui enseignèrent la jeunesse, insistaient sur la propriété de chaque lettre, sur la prononciation de diverses syllabes. Ils faisaient sentir à leurs élèves les agréments de la consonance, et assortissant les mots, les rapprochant ou les désunissant, ils leur faisaient voir la valeur des sons, le rhythme, la modulation et tout ce qui a rapport à l'harmonie imitative. On trouve la preuve de tout ce que nous avançons sur ce point, dans les ouvrages de Cicéron et Quintilien. Ce dernier auteur, malgré toutes les perfections qu'il a voulu répandre sur sa langue, ayoue cependant que ses efforts ont été impuissants à l'égard des accents qui ont toujours conservé une rudesse, indice d'une âpreté primitive.

Un autre inconvénient, observe le même auteur, est le manque de noms propres à caractériser certaines choses . de manière que, quand il s'agit de les rendre ; il faut recourir à des métaphores ou à des circonlocutions. Beaucoup aussi n'ont qu'une dénomination, de sorte que quand il s'agit de les rendre, on retombe toujours sur le même nom, ce qui rend le langage vicieux. L'indigence n'est pas si frappante à l'égard des Grecs qui ont plusieurs synonimes, et d'ailleurs divers dialectes infiniment utiles sous le rapport poétique. Néanmoins, cessant toute comparaison entre la langue des Romains et celle des Grecs, pour nous en tenir aux beautés que la première peut avoir dans son état d'isolement, elle en offre encore infiniment plus que n'en ent les langues vivantes dont elle est la mère. Elle a, dans Virgile, une facilité qui la

fait céder à tous les mouvements de l'ame. Energique dans Lucrèce, elle répond à la sublimité de ses hautes idées. Vive et passionnée dans Catulle, elle inspire le délire d'amour. Tantôt majestueuse, d'autres fois tendre, enjouée ou fine, elle se plove à toute la délicatesse du sentiment dans Horace. Elle devient spirituelle, fleurie, souvent touchante et féconde dans Ovide selon les circonstances dont il sait profiter. Elle quitte sa noblesse et sa grandeur dans Properce, pour devenir élégante et polie dans Tibulle. Mâle, ardente et impétueuse, elle éclate dans Juvénal. Elle prend du brillant, de la pompe et une sorte de fierté dans Lucain et Stace. Enfin elle revêt tous les caractères de la simplicité et de la concision dans Phèdre.

Le genre élégiaque, en passant des Grees aux Latins, amena avec lui la messure hexamétrique et pentamétrique, dont la marche claudicante imite assez le repos qu'occasionnent le soupir

et les interjections dans l'expression de la douleur à laquelle il fut d'abord consacré. Les Latins, plus hardis que les Grecs, usèrent fréquemment du droit qu'ils avaient de faire des transpositions, c'està-dire de déplacer un mot du lieu où . naturellement il devrait être, pour le ranger ailleurs où il pût faire un effet plus harmonieux. Ces transpositions, en rendant le vers plus gracieux, lui donnaient en même temps plus de force, rendaient sa marche plus aisée, et donnaient aux images un coloris plus agréable en variant les sons et les rendant plus moëleux. Les poètes latins qui soignèrent leur style, portèrent une attention toute particulière à ce que les Grecs nommaient le rhythme et qu'eux désignèrent sous la dénomination de numerus. Il résultait d'un mélange savamment fait dessyllabes brèves et longues, de manière à former le meilleur effet avec l'idée qu'offrait le sujet. Ainsi, en rendant le vers sonore, le rhythme animait l'objet

qu'on voulait peindre, en lui donnant pour ainsi dire le sentiment.

Catulle fut le premier des poètes connus, qui, sur le Parnasse, chercha des roses pour en faire hommage à l'Amour et à sa mère. Il se distingua dès son coup d'essai. Aussi:

Les traits de son heureux pinceau Plairont toujours, et, de races en races, Vivront gravés dans les fastes des Graces,

Ses tableaux dans le genre érotique, offrent toute la sensibilité d'un cœur fait pour aimer. En s'adressant à la belle dont il reçut les premières atteintes, il lui dit:

Ne vivons que pour aimer, Et laissons murmurer la vieillesse ennemie; Occupons-nous sans cesse, ô ma chère Lesbie, Du bonheur de nous enslammer.

L'astre qui répand sa lumière Finit et recommence également son cours ; Et quand la mort nous frappe, hélas! c'est pour toujouts Qu'elle nous ferme la paupière. Profitque da jour qui nous luit; Donne-moi cent baisers, donne-m'en mille encore: Confondons-les ensemble, et que l'envie ignore Le thurme heureux qui nous séduit.

Le charme heureux qui nous seduit.

Qu'un impénétrable mystère

Jète sur nos plaisirs un voile officieux :

Ils doivent à l'Amour leur prix délicieux;

Oue son flambeau seul les éclaire.

Dans nos tendres égarements.

Embrassons-nous aux yeux de sont ce qui respire ;
Jaloux de mes bésers , un témoin pent nous nuire
Par les plus noirs enchantements.

or short our of and mark matthe

Junos- nous que nos feux ne s'éteindront jamais; Et donnons à l'Amour, jaloux de ses bienfaits, Tous les moments de notre vie.

Insensiblement la muse de Catulle, qui ne lui, inspirait que de tendres sentiments pour cette Lesbie, devient libre dans les propos qu'elle lui suggère, lorsqu'il se tourne vers Ipsitille; tant l'amourerd de sa pureté quand il n'est point guide par le sentiment de la modestie, et de la pudeur qui lui donne un si grand

prix! On est étonné qu'après les charmantes dériominations de meze deliciæ, mei lepores, et autres paroles de douceurs que le poète employe pour obtenir de cette belle un rendez-vous, la dissuadant de sortir, il continue:

> Sed domi maneas, paresque nobis Novem continuas fututiones. Verum, si quid ages, statim jubeto: Nam pranists juoso, et estat inpinies Pertundo tunicamque palliumque.

Nous savous, d'après les relations que l'histoire nous a conservées des mœurs de Home, que ces expressions ne choquaient pas les oreilles indulgentes des dames qui habitaient cette capitale du monde; mais la décence qui est de tout temps et de tout pays, n'en a pas moins raison de rejeter cette singulière manière d'exprimer l'excès de son amour.

Du moment que, sous le joug de l'aimable Érato, Catulle ent parlé un langage aussignossier, celle-ci, étonnée que ses divines inspirations eussent un aussi libre interprète, s'éloigna bientôt de lui et même de l'Italie, et ce ne fut que long-temps après qu'elle aborda l'Aquitaine pour voler à Gallus qui, alors, vivait à Fréius. Une traduction d'Euphorion, poète grec lui valut les premiers regards d'Auguste , et bientôt ce jeune favori des Muses sortit de l'obscurité. C'était le moment où le dieu Mars reportait des armes désormais inutiles aux forges de Vulcain, où elles devaient recevoir une nouvelle trempe pour une guerre suivante. Minerve, toute joyeuse des avantages que lui allait procurer la paix, reparaissait avec son cortège de savants en tout genre , qui , n'ayant vécu que de privations pendant les troubles, se félicitaient sur l'essor qu'allait avoir leur génie. Combien ce prince sut profiter de sa gloire en s'entourant ainsi des poètes qui pouvaient l'étendre jusques dans les siècles les plus reculés ! Il fixa Gallus près de lui , et ses largesses firent jouir ce jeune élève de cette aisances i propre à mûrir les fruits du génie. C'est alors que, nourrissant en son œur une douce flamme pour la belle Cythéris, affranchie de Volumnius, que Virgile chanta sous le nom de Lycoris, il composa pour elle, au dire de Servius le grammairien, quatre livres si sublimes, que sa gloire fut à son comble. La douceur de sa muse lui attira l'amitié de Virgile qui, dans une de ses éclogues, le console sur l'inconstance de sa belle.

Il le suppose au milieu des champs, s'adressant à des bergers près d'un bois épais:

Pastents de l'Arcadie, arbitres des airs tendres, Bientôt rous donneres un asyle à mes cendres; Mon ombre chez les morts descendra suns regrets, Si vous éternises mon nom dans vos forêts. Héast de mon destin que ne suis-je le maitre ! Sous vos paisibles toits si le ciel m'eut fait maître, le chérirais encor le lieu de mon bercœu, Dans vos champs où l'amour a creusé mon tombesu.

Bientôt l'amant malheureux, emporté

par la violence de son amour, s'écrie :

Que ne puis-je me fuir! dans les antres des ours Allons ensèvelir et ma finame et mes jont Lè, cachant, puisque l'ingrate m'est ravie, Le reste infructaeox d'auc mourante vio, Mon cœur de son tourment fers son seul emploi; Ja chercherai des bois aussi tristes que moi.

Enfin, s'adressant à son ingrate, il lui dit avec vivacité:

Visns, suis-moi, Lycoria... Ah, ciel I que dis-je encorel Quel nom «échappe l'Anour, en vain doucje l'abborre! Dieu cruel I n'est-il plus d'avyle sous les cieux Qui dérobe mon cœur à tes traits rigoureux! Per-tout je te rérouve, aux antres des montagnes, Sous les drapeaux de Mars, dans la pair des campagnes, Flysel portes ailleurs vos charmes superflus. Bergers, chasseurs, guerriers, yous no me charmes plus.

Après avoir dignement rempli sa tâche dans la carrière des lettres, et s'être distingué sous les étendards de Mars, Gallus, dans la force de son âge, porta sur lui les armes violentes du désespoir, et avec lui disparurent de dessus le Parnasse les fruits d'une muse qui étaient d'une rare excellence, si l'on s'en rapporte à Virgile qui l'eut pour ami et le pleura amèrement. On cite comme de lui quelques morceaux échappés à l'obscurité des temps, notamment un qu'il adresse à sa Lydie:

« Lydie, belle Lydie! toi qui es plus blanche que le lait, que le lis qui s'entrouvre dans nos parterres, que l'ivoire de l'Inde, et même plus que la rose blanche; plus rose que la rose pour prée; oh! étale-moi ces beaux cheveux blonds, aussi brillants que l'or peut l'être ; montre-moi ce beau cou si bien placé sur tes épaules de neige ; ne me cache point ces beaux yeux qui brillent comme deux étoiles sous l'arc de tes deux sourcils noirs; que je les voye ces joues de roses où semble s'étendre le pourpre de Sidon; tends-moi tes lèvres, tes lèvres couleur de corail ; donne-moi ces baisers de colombe, et avec eux pompe toute mon ame. Comme ils pénètrent bien mon cœur, tes doux baisers ! C'est le plus pur de mon sang qu'ils attirent, Voudraistu me cacher ces deux pommes d'albâtre et leur joli bouton, d'où jaillit ce lait de délice; c'est le parfum le plus pur de la myrrhe que ton sein exhale. Cachele donc ce sein dont la blancheur m'irrite, dont la neige divine m'enchante. Cruelle! ne vois-tu pas combien je languis; eh bien! c'est donc à demi-mort que tu m'abandonnes!»

Le Parnasse était inconsolable de la perte qu'il avait faite, quand Apollon, compatissant à sa juste douleur, regarda avec encore plus de complaisance Virgile qui s'offrait pour l'en dédommager. Si l'histoire est silencieuse sur les amours de cet illustre poète, en doit-on conclure qu'il eut un cœur impénétrable aux flèches du fils de Vénus, dont luimème recomaît le pouvoir dans le passage suivant de ses Géorgiques, tel que Delille nous l'a rendu?

Amour! tout sent tes feux, tout se livre à ta rage, Tout, et l'homme qui pense et la brute sauvage, Et le peuple des eaux et l'habitant des airs. Amour I tu fais rugic les monstres des déserts; Amour, battant ses flancs, la lionne inhumaine Quitte ses lionceaux et rode dans la plaine. C'est alors que, brûlant pour d'informes appas, Le noir peuple des ours sème au loin le trépas.

Continuant ses preuves, il en vient à l'homme et dit:

Que n'ose un jeune amant qu'un feu brâlant dérore! L'insensé, pour jouir de l'objet qu'il adore, La muit, au bruit des vents, aux lucurs de l'éclair, Seul, traverse à la nage une orageuse mer. Il n'ented ni les cieux qui grondent sur sa tête, Ni le bruit des rochers battus par la tempête, Ni se tristes parents de douleur éperdus, Ni son amante, hôlas l qui meurt s'il ne vit plus.

Peut-on faire si bien parler à Didon le langage passionné de Cythère, et être soi - même étranger à ses douceurs? Quelles vives images dans le tableau qu'il peint des amours de cettereine de Carthage et du fils ainé de Vénus! quelles nuances dans les couleurs, dans leur cours, et quelles forces n'ont-elles pas quand il en manifeste toute la violence au moment où elle croit le perdre?

Menefugis? perego has lacrymas, destramque tuam, le Quando aliud mihi jam misera nihil ipsa reliqui, Per connubia nostra, per incaptos hymendoo, Si bene quid de te merni, fuit aut tibi quidquam Dulce meuin, miserere dombis labbitis, et ŝtatas, Oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem.

Elle termine par un desir bien naturel à une véritable amante :

. . . . . . . Si quis mihi parvulus aula Luderet Æneas , qui te tantum ore referret , Non equidem omnino capta aut deserta viderer.

Boileau a traduit ce morceau comme il suit :

Est-ce moi que tu fuis' ah, cruell pac ces larmes, Qui purenttant sur toi, quandi 'cu spour toides charmes; Par ces dour entrèticas, sources de nos plaisirs; Par cès enh'aussements si chiers à hoise desirs; Vois le funcets état de mon aite fidelle, Pour qui tout est perdu si tu n'es plus pour elle. Cher prince, puisqu'enfin le tendre nom d'époux N'a plas rien pour ton cœur de toüchant ni de deux, Peux-tu voir ce qu'endure une amante éplorée? Et peux-tu sans frémir voir ma mort assurée? Encor si dans l'excès de mes vives douleurs Tu me laissais un fils pour essuyer mes pleurs, Je me consolerais en voyant ton image.

D'un malheureux hymen ce gage précieux Charmerait mes ennuis, et flatterait mes yeux.

Virgile né pour voler au temple de la gloire, après avoir composé son quatrième livre de l'Enéide . laissait à Tibulle la guirlande de roses que lui avait donnée la muse des amours. Celui-ci, favorisé de la nature , par sa taille et sa figure, et jouissant d'une assez grande fortune, ne put que trouver un accès facile chez les belles romaines, dont les fibres du cœur vibraient déjà sous la touche sensible qu'il avait su leur imprimer. Les poètes de la cour d'Auguste, loin de l'écarter, comme de nos jours c'est assez l'usage , l'accueillirent et le firent jouir des faveurs du prince. Pendant que Virgile , continuant sa marche, disposait et récitait à ses amis

tout ce que Calliope lui dictait sur l'histoire de la superbe Rome et les divers destins de ceux qui la fondèrent, Tibulle écrivait celle de son cœur et les douces communications de son ame à celles des belles qui, tour à tour, s'en emparaient, La délicatesse, la douceur et les graces de son style, ce moëleux qui épanouit le cœur et le rend accessible aux plus doux sentiments d'amour ; lui méritèrent de tous ceux qui les soupirent, le titre de prince des poètes élégiaques. Figure gracieuse, esprit fécond, richesse et art d'en faire un bon usage, ce fut avec tous ces avantages que la conr d'Auguste lui fut bientôt ouverte, et avec elle toutes les routes qui conduisent à la gloire où peut aspirer un favori des Muses. Livie alors faisait briller des graces qui excitaient le génie des écrivains d'amour; la lyre de ceux qui avaient un cœur sensible, frémissait des douces peines qu'on éprouve sous le jong qu'on s'impose en allant à Cythère. Ce fut dans cette circonstance que la belle Délie fit impression sur notre poète; en lui jurant une constance sincère, il la lui affirmait en disant:

Près de toi je soupire, et tu m'entends, Délie, De prétendre aux honneurs je n'ai pas la folie; T'aimer, te le redire est tout ce que je veux. Si j'étais plas connu, serais-je plus heureux? Je voudrais seve toi, toi senle pour compagne, Suirre à pas lents ces bœufs errants sur la montagne; Dans le fond des forêts virre obscur et caché. Youdrais-je être sans toi sur la pourpre couché? Je verrais revenir l'astre qui nous éclaire, En baignant de mes pleurs ma couche solitaire.

Non ego laudari curo, mea Delia; teeum
Dummodo sim, queeso segnis ineraque vocer.
Ipse bores, mea, sim tecum modo, Delia, poesim
Jungere, et in solo pascere monte pecus;
Et, te dum liceat teneris retinere lacertis,
Mollis in inculta sit mili somnus humo I
Quid Tyrio recubare toro sine amore secundo
Prodest, cum fletu nos vigilanda wenit?

Puissé-je, ma Délie, à mon heure dernière, En te nommant rouvrir ma mourante paupière! De mes jours presqu'éteints rallume le flambeau: Heureux quand je descends dans la nuit du tombeau, Heureux d'entendre encor la voix de mon amante, De rotrouver sa main dans ma main défaillante !

Te spectem suprema mihi cum venerit hora, Te teneam moriens deficients manu.

Tout est sentiment dans ce morceau, mais de ce tendre sentiment qui fond l'ame dans son expression. Qui aurait pu croire que celui qui l'éprouvait ent sitôt volé dans les bras d'une autre belle, et se la fut rendue attentive par le langage suivant? Oh! disait-il à sa Némésis:

Oh, que vous m'êtes chère ! Oh, que sons esclavage est doux ! Non, n'appréhendes point qu'aucune autre que vous :Puisse jemais me plaire.

Nulle autre beauté sons les cieux,
Nulle autre grace ne m'enchante:
Plût au ciel qu'à moi seal vous parussies charmante,
Comme vous êtes seule adorable à mes yeux!
Je n'ai point la folle manie

De ne me croire heureux qu'en excitant l'envie : Oh l puisse mon bonheur des mortels ignoré, N'être que de moi seul et des dienx admiré! Que la forêt la plus affreuse

Serait pour moi délicieuse,

Que j'en aimerais le séjour , Si , trouvant en nous deux toutes nos destinées , Nous y pouvions ensemble achever nos années Sans autre témoin que l'Amour !

Nalla taum nobis subducet femina lectum;

Hoc primum juncia est federe nostra Venus.

In modo sola places, nec jam, te prester, in urbe
Formosa est oculis ulla puella meis.

Atque utinam possis uni mish bella videri!

Displiceas aliis! Sie ego tutus ero.

Nil opus invidia est: procul absii gloria vulgi;
Qui sapii in tacito gaudeati ille sinu.

Sie ego secretis possim bene vivere silvis,
Qua nulla humano si vio ta tria pede.

Un sujet digne de l'Albane, est le suivant; il se représente à Messala comme passant du séjour des vivants à celui de ceux qui ne sont plus, et il continue en disant : « comme j'ai été un adorateur constant du tendre Amour, Vénus elle-même me conduira vers les Champs Élysées. Là d'éternels concerts, d'éternelles danses s'exécutent aux doux chants des oiseaux mélodieux. Là sans culture, croît la canelle odorante, et la terre féconde s'y couvre de roses par-

fumées qui ont toujours la même fraîcheur. Des chœurs de jeunes garçons se mêlent aux chœurs des jeunes filles dans la primeur de l'âge, et l'Amour ne cesse de les animer à de doux combats. C'est sur ce rivage qu'errent ceux qui meurent en aimant; ils sont distingués des autres par une couronne de myrte dont leur tête est parée:

Sed me, quod facilis tenero sim semper Amori,
Ipsa Venus campos ducat in Elysios.
Hic chorece cantuaque vigent, passimque vagantes
Dulce sonant tenui guituve carrema oves.
Fert casis mon culus esque, totosque per agros
Floret odoratis terra benigna rosis;
Ac juvenum series teneris immisto puellis
Ludit et assichae predia miscet Amor.
Illic est cuicumque rapax mors venit amanti,
Et gerit insigni myrtos seria coma.

Notre aimable poète, expert dans l'art de subjuguer le cœur des belles, donne un conseil dont on ne saurait trop faire usage dans les essais qu'on tente pour les fléchir, c'est de persévérer dans les hommages qu'on leur porte: Sed te ne capiant primo si forte negabit,
Tædia paulatim sub juga colla dabit.
Longa dies hominem docult parere leonès;
Longa dies molli sava peredit aqua.

Quinault a imité ces beaux vers comme il suit :

La beauté la plus sérère
Frend pitié d'un long tourment,
Et l'amant qui persévère ...
Devieut un heureux amant.
Tout est douxet rien ne codte
Four un cœur qu'on vent toucher
L'onde, se fraye aue route
En é-fibreaut d'en chercher;
L'œu qui tombe goutte à goutte'
Ferce le plus dur rocher.

Si Érato se plaisait à récompenser Tibulle par des largesses qui, sous sa plume, offraient tant de charmes, elle n'en venait pas moins, de temps, à autre subtituer à la lyre dont Horace savait si bien toucher les cordes, le luth qu'elle entendait avec plaisir vibrer moëleusement sous ses doigts. Ce poète une fois résolu à monter au Parnasse, ne voulut point, pour y arriver, laisser un chemin sans l'avoir tenté. Rousseau, à cet égard, s'expliquant sur lui, dit:

Le seul Horaco en tous genres excelle,
De Cythérée exite les faveurs,
Chante les dieux, les héros, les buveurs;
Des sots auteurs berne les vers ineptes,
Nous instruisant par gracieux préceptes,
Et par sermons de joie antidotés.

Une verve décidément poétique, une finesse dans l'esprit, un tact délicat, fruit du meilleur goût, telles furent les qualités qui lui donnèrent accès chez Mécène et auprès d'Auguste, vrais connaisseurs en ce genre. Claudien disait:

Gaudet enim virtus testes sibi jungere Musas, Carmen amat quisquis carmine digna gerit.

Rousseau, dans son ode au prince Eugène, traduisait ainsi ce passage:

C'est aux grands hommes seuls à sentir le mérite
D'un art qui ressuscite
L'héroïque vertu des grands hommes.comme eux.

Les opinions d'Horace qui sympathisaient avec les principes de Mécène, ne contribuèrent pas peu à serrer les liens de leur amitié. Le système d'Épicure en était la base, c'est ce que luimême donne à entendre lorsqu'il écrit à Tibulle;

Me pinguem et nitidum curata cute revises, Cum ridere voles Epicuri de grege porcum.

Sectateurs de ce système souvent le protecteur et le favori dégagés de tout soin , parfumés d'essence et couronnés de roses et de myrte , passaient une partie de la nuit couchés près d'une table bien servie , perdant tour à tour la raison en caressant leurs belles et vuidant leurs coupes. Horace , quoiqu'aimant le plaisir et donnant quelques moments à la volupté , ne s'y livrait pas de manière à troubler sa tranquillité. Connaissant les écarts où peuvent jeter les passions qu'en ne soumet à aucuu frein , il se gardait d'en devenir l'es-

clave. Le plaisir pour lui était une rose qu'il faut laisser sur sa tige, si l'on veut jouir de sa beauté et en savourer l'agréable odeur. Mais en vain il appelait à lui la philosophie, c'est-à-dire la raison, la mère de l'Amour ne l'en force que plus à se ranger sous son empire. Écoutons-le à ce sujet sur la manière dont il s'exprime par son agréable interprète, M. Daru, lorsque dans sa dix-neuvième ode, Mater sœu Cupidinum, s'adressant à Glycère, il lui dit:

Le fils de Sémélé, la licence folàtre,
De mon cœur raniment les feux.
Je brôle pour Ephyre à la gorge d'albâtre,
Qui tenit de Paros les marbres orgueilleux.
Je brûle pour la jeune Ephyre,
Jadore la galté qui brille dans ses yeux,
Même son dangereux sourire.
Vénis quittant ses bords chéris,
Foud sun moi toute entière et défend à ma lyre
La chanter nes feus ennemis,
Et tout ce qui n'est pas sommà à son empire.

Esclaves, apportez le vin vieux et l'encens,

La cruelle mère des Jeux,

Peut-être que Vénus, sensible à nos présents, Se montrera moins inhumaine.

Comme il sait peindre sous différentes nuances les dangers où s'expose un jeune imprudent qui va s'hasarder sous le joug d'une coquette dont il s'est soustrait! C'est ce qu'on observe dans l'ode, Quis multa gracilis te, puer, in rosa, etc:

Quel est ce jeune amant à la tresse odorante, Pyrrha, qui, dans le fond d'une grotie charmante, Sur un tapis de fieurs vous præsse dans ses bras? Pour lui vous relevez cette boucle flottante, Pour lui vous affectes, en ornant vos appas, Une négligence élégante.

Hélas! qu'il va pleurer, quand, trahi par les dieux, Abandonné de vous et battu par l'orage,
Pour la première fois il verra le naufrage!
Lui, qui, trop jeune encore et déjà trop heureux,
Pense vous voir toujours favorable à see veux,
Toujours tendre et jamais volage!

Malheureux le mortel de vos charmes épris Qui vous crut un infunt sincère autant que belle I Pen fis moi-méme, hélas l'une épreuve cruelle. Mais par mes vœux enfin les cieux furent fléchis, Et j'aï de mon vaisseux consacré les débris Au dieu de cette onde infidelle. Encore un malheureux; et combien il est rare de parler d'un personnage qui, par ses vers, ait abordé le temple de Mémoire sans réveiller le souvent des misères qui accompagnèrent le commencement de sa vie et souvent sa vie entière!

Il s'agit ici de Properce, dont le père, prisonnier à la bataille d'Actium, et du nombre des victimes immolées au pied de l'autel de Jules César, n'ouvrait pas au fils la carrière du bonheur.

Long-temps ses tristes yeux dans un âge encor tendre D'un père malheureux arrosèrent la cendre, Depuis ce temps fatal, temps si rempli d'horreurs, Il vit ses jours suivis d'immortelles douleurs.

Il quitta l'Ombrie où il vivait dans la misère, vint à Rome, n'ayant pour recommandation que son génie qui lui concilia des amis, des protecteurs. Le genre élégiaque lui donna accès vers Auguste qui, par politique, captivait les organes de la Renommée, et forçait,

par ses bienfaits, les Muses à soutenir la tyrannie par laquelle il régnait. Mécène, tout occupé à donner des flatteurs à son maître, ouvrit la source des graces à ce jeune poète qu'il croyait très-propre à chanter ses louanges. Il lui montrait Auguste et ses hauts faits comme matière de l'Epopée à laquelle il lui conseillait de se livrer; mais Erato, plus attrayante à ses yeux que Melpomène, lui monta le luth de Cythère et la lyre fut oubliée. Soupirant aux pieds de Cynthie, il écrivait les vers que lui inspiraient ses charmes. Aucun de ses ouvrages ne paraîssait en public qu'il n'eut été lu à cette belle. Considérée par ses talents aimables et son bon goût en fait de poésie, elle le jugeait avec la plus grande rigueur. Le moven de mériter son suffrage était le genre doucereux qu'indiquait la volupté; aussi le poète en contracta-t-il cette langueur touchante entremêlée de vives émotions qui ramenaient son ame de la mélancolie où elle tombait souvent. On

ne peut avoir la preuve de ce que nous avançons, qu'autant qu'on lit plusieurs élégies de suite, et souvent même on la trouve dans une seule, où dans le commencement il embouche la trompette héroïque qu'il quitte vers la fin, pour unir aux accents du luth ses chants vo-lupteux. Properce, au milieu des jouissances que lui prodiguait sa belle, était loin d'être heureux. En buvant à la coupe de la volupté qu'elle lui offrait, il humait le noir poison de la jalousie dont son cœur se nourissait; aussi exhalait-il souvent des gémissements plutôt que des soupirs.

Me juvenum facies picta, me nombra lædust,

Me tener in cunis et sine voce puer.

Me lædet ei multa tibi dabit oscula mater,

Me soror et eum qua dormis amica simul.

Omnia me lædust ; timidus sum, ignosce timori,

Et miser in tunica suspicor esse virus.

Il est vrai que cette Cynthie lui fut infidèle; mais c'est à cette inconstante qu'on doit l'essor de la fongue poétique pendant laquelle l'auteur composa des morceaux pleins de feux, dont, sans cette circonstance, on n'aurait eu aucune notion. D'ailleurs ces petites erreurs d'amour, dans lesquelles le sexe tombe si souvent, deviènent à l'amant un aiguillon propre à ranimer un feu qui, sans cette circonstance, pourrait s'éteindre par la trop longue continuité de bonheur.

Le style de Properce demande à être étudié, à raison de beaucoup de mots qui ont une acception particulière à ce poète. Il abonde en métaphores, et même quelques fois il en abuse; il est vrai que souvent la passion les exige, et qu'elles viènent spontanément pour suppléer le défaut du langage qui ne peut alors suffire à exprimer toutes les nuances de l'affection. Ainsi, en cherchant à employer toutes les couleurs, il parvient tellement à peindre, que les produits de son imagination semblent en quelque manière prendre les apparences corporelles, Il a aussi une tournure dans

son mètre, difficile à être entendue de ceux qui sont accoutumés à la diction de Virgile et d'Ovide; mais une fois qu'ons'y est habitué, son style a toute la clarté que comportent ses idées. Cette tournure n'a rien de comparable à l'expression grèque, telle qu'on la trouve dans Horace et Catulle; comme elle est latine, elle dérive du mécanisme de la langue, qui, souvent n'étant pas connu, fait reporter sur le poète un défaut qu'on devrait plutôt rapporter à l'ignorance où l'on est sur elle.

La coordination des mots varie singulièrement chez ce poète, d'où il suit que quand on est venu à bout des difficultés qu'offre un distique, il faut s'attendre à d'autres dans un ou deux qui lui succèdent, ce qui fatigue, l'attention et lasse la patience. A ces difficultés qui dérivent de la phrase, si l'on ajoute celle qu'y mêlent les notions mythologiques, les usages de l'ancienne Rome que l'auteur adopte, on aura une nouvelle cause de l'obscurité dont on l'a trop souvent taxé.

Properce excella dans le genre descriptif, par le choix d'expressions qui exposent ses idées au plus beau jour, sans les noyer dans une multitude de mots qui n'ajoutent rien à la clarté. Rien de plus frais et de plus simple en même temps que ce qu'il dit de l'enlèvement d'Hylas le favori d'Hercule. L'élégie est adressée à Gallus ; il lui conseille , pour conserver celui qu'il aime, de se garder des surprises des Nymphes; et à ce sujet il amène Hylas dans un antre au pied du Mont Argante. « Là est une fontaine chérie des Nymphes de Bithynie. Les arbres qui la couronnent, offrent sans culture des fruits délicieux qu'a muris la saison; ses bords sont émaillés d'un gazon toujours frais où le rouge pavot le dispute à l'éclat du lis éblouissant. Le jeune Hylas oublie d'abord ce qui l'attire en ce lieu. Il cueille les fleurs d'une main enfantine, puis se courbant sur l'onde transparente, il s'y contemple imprudemment. La beauté de son image le tient long - temps suspendu dans la même attitude. Il se couche enfin au bord de la fontaine , il y plonge ses deux mains et s'y désaltère. Frappées de sa beauté dont la vue les enflamme , les Nymphes ont interrompu leurs jeux pour se saisir d'Hylas qu'elles entrainent insensiblement dans leurs demeures liquides. Un cri perçant accompagne sa chute. Hercule entend ce cri qu'il ne cesse de répéter. Les échos des fontaines font retentir le nom d'Hylas. »

Hie erat Arganti pege sub vertice montis,
Grata domus nymphis humida Thyniaeis;
Quam supra mulli pundebant debita cusa
Roscida desertis poma sub arboribus.
Et circum irriguo surgebant ilila prato
Candida, purpureis mista papaveribus.
Que modo decerpos tenero puenities unqui
Proposito florem prevulti officio;
Et modo formosis incumbens nescius undis,
Errorem blandis tradai inaginibus.
Tandem haurire parat demissis flumina palmis.
Innixus destiro plena trachens humero.
Cvius ut accenze Dryades candore puello

Miratæ solitos destituere choros ,

Prolapsum leviter facili traxere liquore. Tunc sonitum rapto corpore fecit Hylas. Cui procul Alcides iterat responsa, sed illi Nomen ab extremis fontibus aura refert.

S'il est un morceau propre à caractériser la brûlante ivresse de l'amour, c'est sans contredit celui qu'offre l'élégie suivante, écrite avec toute la chaleur et la pureté du sentiment:

O me feicem i nox o mihi candida! et o tu
Lectule deliciis facte beste meis !

Quam multa apposita narramus verba lucerna,
Quantaque sublato lumine rixa fuit!

Nam modo mudatis meum est luctata papilis,
Interdum tunica duxit operta menam.

Illa meos tomon lassos patefecti ocelloe

Ore suo, et dixit eiccine, lente, jaces ?

Quam vario amplesu matomus brachia, quantum
Oscula sunt labris nostra menata hui.

Non juwat in caco Fenetem corrumpez motu;
Si nescis, oculi unti namore duces.

Le poète voulant jouir de tous les charmes de sa belle, cherche à vaincre sa modestie par des exemples qui paraissent ne faire aucune impression sur elle, puisqu'il contiuue:

Quod si pertendens animo vestita cubaris Scissa veste meas experiere manus, Quinetiam si me ulterius provexerit ira Ostendes matri brachia læsa tuæ.

Encore un sujet qui mériterait les couleurs d'un habile artiste, pour être rendu au naturel. Étant sorti, au clair de la lune, d'un repas prolongé bien avant dans la nuit, le poète, couronné de roses, arrive vers sa belle et dépeint son attitude dans les bras de Morphée; il commence par plusieurs comparaisons prises des personnages de la mythologie, et continue: « Ainsi, sa tête mal appuyée sur ses bras, m'apparut Cynthie perdue dans les douceurs d'un profond sommeil. Je revenais chancelant pour avoir trop fait usage des faveurs de Bacchus; quelques Amours avaient guidé mes pas de leurs flambeaux qu'ils secouaient de temps à autre pour qu'ils jetassent plus de clarté. Ayant

encore tous mes sens, je cherche à m'approcher doucement de sa couche. l'étais poussé également et impérieusement par l'Amour comme par le dieu de la treille, à la mieux replacer en glissant doucement mon bras sous elle, et ainsi, lui ayant pris quelques baisers, à profiter d'une occasion aussi favorable. Cependant je n'osai troubler le repos de cette tendre amante, tout craintif sur les reproches que j'avais déjà mérités. Mes yeux étaient aussi fixement arrêtés sur elle que ceux d'Argus sur Io, quand il vit survenir des cornes au front de cette belle. Tantôt j'ornais sa tête des fleurs qui couronnaient mon front; je me plaisais à relever quelques boucles de sa chevelure ; par fois je portais une main furtive sur son sein pour en parcourir le contour. Hélas ! toutes mes caresses étaient sans effet en ce moment où elle était toute à un odieux sommeil ; son sein les reçoit, mais à peine y sontelles arrivées qu'elles s'en échappent. »

Talis visa mihi mollem apirare quietem,
Cynthia non certis nixa caput manibus;
Ebria cum multo traherm vestigia Baccho,
Et quaterent sera nocte facem Pueri.
Hane ego nondum etiam sensus depeditus omnes,
Molliter impresso conor adire toro.
Et quamvis duplici correptum ardore juberent,
Hac Amor, hac Liber, durus uterque deus.
Subjecto leviter positum tentare lacerto
Osculaque admota sumere et arma manu.
Non tamen ausus eram dominae turbare quietem,
Expertes metuens jurgia sewitice.
Sed vic intentis harebam fixus ocellis,

El modo solvebam nostra de fronte corollas, Ponebamque tuis, Cynthia, temporibus. Et modo gaudebam lapsos formare capillos, Nunc furtien cavis poma dabam manibus: Omniaque ingrato largibar munera somno, Munera de prono scope voluta sinu.

Argus ut ignotis cornibus Inachidos.

A l'époque où Properce fixait les suffrages des dames romaines, et de tous ceux qui se plaisent à voyager dans le riant séjour des Amours:

Ovide, dans ses vers doux et mélodieux, Avec art débrouillait l'histoire de ses dieux; Trop indulgent au fen de son génie, Mais varié, tendre, plein d'harmonie, Sayant, utile, ingénieux, profond, Riche en un mot, s'il était moins fécond.

Ayant reçu dans ses premières études à Rome toutes les notions que donne une bonne éducation, Athènes fut le lieu où il alla pour les mûrir, et se perfectionner dans une langue qui devait lui ouvrir un accès aux trésors d'Homère. A peine était-il rentré dans ses foyers, que en père lui montra la route brillante des honneurs et la fortune où menait l'éloquence, mais en vain; le jeune élève était destiné à gravir le Parnasse et y trouver la source des malheurs dont sa vie fut abreuvée. Il avait beau s'exercer parmi les jeunes orateurs:

Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos, Et quod tentabat dicere carmen erat.

Avec une pareille disposition il ne fut pas long temps sans avoir Cornelius , Sabinus et Tibulle pour amis. D'un caractère enjoué, se formant facilement de nouvelles images et les rendant avec hardiesse et clarté, il n'en trouvait que mieux à se lier avec ceux qui s'exercaient dans le même genre que lui ; aussi parle-t-il de Macer, de Ponticus, de Properce et de Battus, comme d'autant de personnages avec lesquels il avait d'intimes liaisons. Ovide, jeune et voluptueux, fréquentant une cour où tout résonnait en langage d'amour, monta bientôt sa lyre au ton qui convenait le plus à cette circonstance ; et dès lors sa verve s'échappa en quelques élégies, amoureuses qui, jointes à son esprit et à sa figure, prévinrent les belles Romaines pour lui. Il fut bientôt récompensé de ces douces faveurs qui , loin d'éteindre les desirs, ne font que les irriter, Aussi en sortant des bras de celle qui allumait en lui une flamme la plus vive, s'écrie-t-il :

Ali ciel, qu'elle est aimable! ah! la belle maîtresse! Qu'elle est digne, en effet, de toute ma tendresse! Mais si cette beant's vent long-temps me chaîtmer, il fant qu'elle aime autant qu'elle se fait aimer. Qu'elle m'aime! ch! comment aurais-je pu lui plaire? C'est assez qu'elle souffre un amour téméraire; C'est assez que Vénus, mère des doux plaisirs, Lui fasse quelquefois gréer mes soupirs. Corinne, je vous offre un amant plein de zèle, Un amant consumé d'une flàme si belle Qu'il n'est plus à lui-même, et que son dernier jour Ne peut avec as vie étéciafox son amour.

Justa precor; que me nuper prædata puella est,
Aut amet, aut faciat cur ego semper amen.
Ah nimium volui; tantum patiatur amari.
Audierit nostras tot Cytherea preces.
Accipe, per longos tibi qui deserviat annos,
Accipe qui pura norit amare fide.

Cette dernière protestation émut le cœur de la bien-aimée qui lui donna une pleine jouissance de ses charmes les plus cachés. Sa narration sur un tel bonheur, est loin d'être dictée par la passionépurée de l'armour. Il s'amuse à décrire les petites ruses et les combats de sa belle qui joue alors le rôle d'une coquette; puis au lieu de profiter de l'ardeur où il est censé être, pour confondre sa flamme avec celle dont brûle son amante, il s'arrête comme un froid artiste à considérer les belles proportions de son corps:

## (102)

Ut statit ante oculos possto velamine nostros, In toto nusquam corpore menda fuit. Quos humeros, quales vidi tetigique lacertos! Forma papillarum quam fuit apta premi! Quam castigato planus sub pector venter! Quantum et quale latus! quam juvenile femur!

Que l'on compare le Pervigilium Veneris de Bonnefons avec ces froids détails, et l'on verra une bien grande différence de style entre ces deux auteurs.

Ovide à qui tout riait sous les étendards de l'Amour, crut devoir chanter ce dieu pour le remercier de ses bienfaits :

O nunquam pro me tatis indignate Cupido:

O in corde meo desidiose Puer!

Quid me, qui milea nunquam tua signa reliqui,

Leedis, et in castris vulnerer ipse tuis?

Cur hua fax urit, figit tuus arcus amicos?

Gloria pugnantes vincere major erat.

On peut voir d'après ces échantillons quel était le langage qu'employait Ovide pour faire connaître sa passion. Les antithèses, les saillies, les jeux de modont son style abondait, ne pourraient prouver la sincérité de ses sentiments aux cœurs qui soupirent le parfait amour. S'il fait un reproche d'infidélité à la belle, ce n'est point un amant jaloux et sensible qui s'emporte, c'est un bel esprit qui accumule les phrases que lui dicte son imagination pour exhaler ses peines; et à travers la douleur et les plaintes on découvre le poète qui badine avec la fécondité de sa muse. Le reste coule avec la même facilité; les comparaisons multipliées dans le tableau lui donnent un coloris qui, en l'avivant, en rend aussi la vue fatiguante. Le poète mésusant de la facilité de son génie, offre la preuve de la difficulté où il est de s'arrêter, quand une fois il répond à son abondance.

Après avoir passé par tous les tracas d'amour qu'il faut éprouver pour obtenir enfin quelques faveurs qui souvent ne payent point les peines, l'auteur est tout glorieux de son succès, et voilà que par l'abondance de sa verve il fait arriver Troie pour donner quelques indices de son bonheur:

Pergama cum caderent bello superata bilustri,
Ex tot in Atridis pars quota laudis eat?
At mae aspeaite set et ab onni milite discors
Gloria; nec titulum muneria alter. habet.
Me duce ad hunc voti finem, me milite veni
Ipse eques, ipse pedes, signifer ipse fisi.

Notre auteur qui , dans nombre de morceaux, s'était montré d'une force suffisante à parcourir une toute antre carrière que celle des amours où il se distinguait, s'enhardit à parcourir celle des héros et héroines qui y avaient joué quelque rôle; et c'est à la réunion de toutes les pièces qu'il composa en ce genre, qu'on doit le livre d'Héroïdes, où il dépeint d'une manière la plus convenable à ses personnages les diverses passions dont ils furent agités dans les circonstances où il les envisage. Héro et Léandre, Enone et Pâris, Didon et Énée, Sapho et Phaon, Phèdre et Hyppolite, sont les victimes d'amour qui, tour-à-tour, y jouent leur rôle.

La plupart de ces héroïdes offrent de l'intérêt; le style en est vif, assez naturel. On y trouve des longueurs, des redites, et des couleurs trop souvent les mêmes.

Ovide applaudi du sexe léger dont il avait si bien su se concilier les suffrages, élevé à une sorte de célébrité par une partie de l'autre qui , n'ayant que des demi-talents, est porté à en accorder la plénitude à ceux qui partagent leur goût pour la frivolité, allait à grand pas vers le temple de Mémoire, sous les auspices d'Auguste né appréciateur de ceux qui avaient quelques moyens pour y arriver. Déjà pour lui plaire il avait composé ses Fastes, sorte de calendrier où se trouvent indiquées les fêtes et les cérémonies des Romains. Il sut tellement répandre des fleurs sur une matière aussi sèche, que ce travail, chez les connaisseurs, passe pour être sa meilleure production.

A celle-ci succéda son ouvrage qu'il intitula : Métamorphoses. On regarde

celui-ci comme le plus correct qui soit sorti de sa plume. Età dire vrai, quoiqu'on ne puisse le considérer comme un poème épique ni historique, encore moins didactique, présente-t-il cependant des tableaux intéressants dignes de la main du maître qui les a dessinés. Il règne dans les expressions qui offrent l'histoire des amours des dieux et des hommes, un pathétique qu'en vain on s'attendrait à trouver chez d'autres poètes. A cet égard quoi de plus passionné que l'adresse de Biblis à Caunus, d'Hercule à Déjanire et autres morceaux que le poète a su placer à propos? On trouve jointe à une variété de peintures une touche de pinceau qui n'est point affaiblie dans ceux qui terminent l'ouvrage. Uni dans ses narrations tendres, touchant dans le monologue, élevé dans la harangue, le poète mène son lecteur d'une histoire à l'autre sans lui offrir aucun vuide L'imagination et la grace embellissent sa diction, et le travail approcherait de

la perfection s'il n'était déparé, par fois, par un peu de monotonie et quelques répétitions. Rien de plus majestueux que la manière dont il s'annonce sur la formation de l'univers; rien de plus noble que le portrait de l'homme qui est le chef - d'œuvre de son créateur; rien de plus achevé que la description du palais du Soleil : on y trouve réuni tout ce qu'une imagination vive et brillante peut concevoir, tant du côté des matériaux que de la manière dont ils ont été disposés. Mais un genre où le poète excelle, quand l'occasion de le traiter se présente, est surtout le passionné. On en trouve de différentes teintes dans ce qu'il dit sur Narcisse, sur Pyrame et Thisbé, et particulièrement sur Salmacis, Biblis et Caunus. Donnons quelques instants à ces trois derniers personnages. Biblis, que Caunus son frère aime plus que ne le comportent les liens du sang, vient d'avoir un songe qui l'a offertà elle

dans une circonstance qui lui était la plus agréable, ets'éveillant aussitôt elle s'écrie:

Malheureuse Biblis; ah! que vient m'annoncer Ce songe?.... Sans rougir puis-je encore y penser? S'il allait s'accomplir !.... Ciel , qui punis l'inceste , Ciel, détourne à jamais ce présage funeste! Oui, sans doute, Caunus est digne d'être aimé ; Il ne faut que le voir pour en être charmé. Si Biblis d'un amant eût eu le choix à faire, Elle eût choisi Caunus. Faut-il qu'il soit mon frère! Ah! pourvu que du moins mon malheureux amour Ne profane jamais la pureté du jour l Onuit!rends-moisonvent, rends-moice doux mensonge, Le songe est sans témoins, et l'on jouit d'un songe. O Vénus! ô transports l ô fortunés moments ! Comme la volupté transporta tous mes sens! Ils en ont tressailli ! Dans mon ame vaincue J'ai senti se glisser une joie inconnue, O douce illusion! nuit propice à l'amour! Hélas! que ne peut-on rêver ainssi le jour.

Me miseram! lacita quid vult sibi noctis image, Quam nolim rata sit? cur heec ego somnia vidi? Ille quidem est oculis quamvis formosus iniquis : Et placet, et postum, si non sit frattr, amare: Et me dignus erat. Verum nocet, esse sosprem. Dummodo tale nihil vigilane committere tentem, Sarpe licet simili redeat sub imagine somnus. Testis abets tomo, nec abest initiata voluptas. Prob Venus! et tenera volucer cum matre Cupido.

## (109)

Gaudia quanta tuli! quam me manifesta libido Contigit! ut jacui totis resoluta medullis!

Salmacis était une nymphe du chœur de Diane, qui, loin de suivre ses compagnes dans les exercices de la chasse, s'amusait à cueillir des fleurs, à se baigner, à soigner sa chevelure et se mirer dans le cristal des eaux, ne pouvant s'adonner par la mollesse de son caractère à des occupations plus pénibles: Jusqu'ici le poète excelle tellement dans le descriptif, qu'on suit toute la lenteur des mouvements de cette nymphe indolente. Mais elle voit un bel adolescent, fruit des amours furtifs de Vénus et de Mercure, qui sorti de la tutèle des Nymphes, errait, pour répondre à ses goûts, à travers les antres et les forêts :

Charmant, il unissait, doux et rare assemblage! La fleur de l'innocence à la fleur du bel âge; Et la nature en lui retardant le desir, Dérobait à ses sens les secrets du plaisir.

A peine Salmacis peut-elle se contraindre, Le voir et soupirer, et desirer et craindre, Ces sentiments divers l'agitent tour à tour. Ses yeux jadis si doux, étincèlent d'amour ; Son orgueil inquiet a connu les alarmes; Ses avides regards interrogent ses charmes; Ce ruisseau qui souvent lui peignit la beauté, 'Alors trop peu flatteur, est cent fois consulté. Elle vole à l'enfant , s'arrête , se retire ; La frayeur la retient, lorsque l'Amour l'attire. A travers le feuillage, elle suit tous ses pas, Desire qu'il approche, et craint son embarras. Elle s'avance enfin : Bel enfant , lui dit-elle , Ah! parlez! de quel nom faut-il qu'on vous appèle? Descendez-vous des cieux pour orner ce séjour ? Si vous êtes un dicu, c'est le dieu de l'amour ; Si vous êtes mortel, heureuse la maîtresse -Oni de vous a reçu la première caresse! Elle voudrait poursuivre : il se trouble . il rougit : Mais son trouble lui sied, sa rougeur l'embellit, Elle exige de lui cette faveur légère, Ces baisers qu'à sa sœur peut accorder un frère. Ah, cessez! lui dit-il, que vois-je dans vos yeux? Cessez! ou pour jamais j'abandonne ces lieux. Salmacis en pâlit. Demeurez , je vous laisse, Demeurez ... Elle fuit alors avec adresse , Et, derrière un buisson d'où son œil peut le voir. Elle observe l'instant de remplir son espoir. Se croyant libre, il vole, erre dans la prairie, Foule d'un pas léger l'herbe tendre et fleurie; Et, dans ces belles eaux qui l'invitent au bain,

Hasarde un pied craintif qu'il retire soudain. Mais bientôt, abusé par un charme perfide, Sur ces bords enchantés devenu moins timide, Il découvre à la nymphe, en quittant ses habite, La jeunesse en sa fleur prête à donner des fruits. Sous l'eau qui le recoit et près de lui frissonne. Il paraît comme un lis que le verre emprisonne, Ou comme un bloc d'albâtre où des ciseaux hardis Out sculpté d'un beau corps les contours arrondis. Salmacis en secret dévore tant de charmes : Une tendre fureur lui fait verser des larmes ; Tout, jusqu'à l'air si frais qu'on respire en ces lieux. Lui paraît autour d'elle embrasé de ses feux. Rien ne la retient plus, elle brûle et frissonne; Elle ne pent souffrir rien de ce qui l'environne ; Le voile qui la couvre et pèse à ses desirs, Détaché de son sein, vole au gré des zéphirs; Et son œil, de sa flamme éloquent interprète, Est semblable au soleil que le cristal répète : Oui, ie te tiens, dit-elle. Et la nymphe, à ces mots, Jète ses vêtements, s'élance dans les eaux. Tour à tour elle emploie et la force et la ruse . Lui ravit des baisers que l'ingrat lui refuse; Sous le voile de l'onde où ses efforts sont vains, Laisse errer au hasard ses caressantes mains ; De ses flexibles bras l'enveloppe, le lie, S'élance dans les siens, et cent fois se replie. Tel le lierre en naissant, sur la terre conché, Serpente autour du chêne et s'y tient attaché. L'Amour qui rit en l'air des efforts de la belle, Emousse encor l'organe interrogé par elle;

Et la nympile, expirant de honte et de desirs,
Dans leurs propres foyers cherche en vain les plaisirs.
Diex I d'idux d'ans mes bras enchaines le barbare,
Dit elle; je mourrai plutôt qu'on m'en sépare.
L'Amour, trop tard hélas I applaudit à ses vœux,
Et dans un même corps les confondit tous deux.
Sur une même tige sinsi l'on voit deux roses
Mourir en même temps, en même temps écloses;
On tels dans les forêts deux jeunes arbrisseux
Semblent d'un même tronc élever leurs rameaux.

A cette traduction libre de ce beau morceau, nous joindrons l'original pour mettre plus en évidence le pinceau de notre auteur, et offrir les beautés qui lui sont propres aussi bien que quelques uns des défauts qu'on lui a reprochés. La belle Salmacis cueillait des fleurs pour contribuer à sa parure:

Câm puerum vidit, visumque optavit habere. Nec tamen ante adiit, etsi properabat adire, Quam se composuit, quam circumspexit amictus; Et finsti vultum, et meruit formosa videri. Tunc sie orsa loqui: Puer, 6 dignisime crali Esse deus; seu tu deus es, potes esse Cupido; Sive es mortalis, qui te genuére beati: Et frater felix, es fortunata profecto

## (113)

Si qua tibi soror est, et quæ dedit ubera nutrix. Sed longe cunctis longeque potentior illis Si qua tibi sponsa est, si quam dignabere tæda. Hac tihi sive aliqua est; mea sit furtiva voluntas: Seu nulla est ; ego sim , thalamumque ineamus eumdem, Naïs ab his tacuit, pueri rubor ora notavit, Nescia quid sit amor : sed et erubuisse decebat. Hic color aprica pendentibus arbore pomis. Aut ebori tincto est, aut sub candore rubenti. Cum frustra resonant æra auxiliaria lunæ. Poscenti nymphæ sine fine sororia saltem Oscula, jamque manus ad eburnea colla ferenti Desinis? an fugio tecumque, ait, ista relinquo. Salmacis extimuit , locaque hoec tibi libera trado . Hospes ait : simulatque gradu discedere verso. Tum quoque respiciens, fruticumque recondita silva Delituit, flexumque genu submisit. At ille Ut puer et vacuis ut inobservatus in herbis, Huc it et hinc illuc, et in alludentibus undis Summa pedum taloque tenus vestigia tingit, Nec mora de tenero velamina corpore ponit. Tum vero obstupuit, nudæque cupidine formæ Salmacis exarsit, flagrant quoque lumina nymphes; Non aliter quam cum puro nitidissimus orbe Opposita speculi referitur imagine Phæbus. Vixque moram patitur ; vix jam sua gaudia differt; Jam cupit amplecti; jam se male continet amens. Ille cavis velox applauso corpore palmis Desilit in latices alternaque brachia ducens In liquidis translucet aquis ut eburnea siquis Signa tegat claro , vel candida lilia , vitro.

Vicimus; en meus est, exclamat Naïs; et omni Veste procul jacta, mediis immittitur undis; Pugnacemque tenet, luctantiaque oscula carpit. Subjectatque manus invitaque pectora tangit; Et nunc hac juveni nunc circumfunditur illac. Denique nitentem contra elabique volentem Implicat ut serpens , quam regia sustinet ales Sublimemque rapit : pendens caput illa pedesque Alligat; et cauda spatiantes implicat alas. Utve solent hederæ longos intexere truncos : Utque sub æquoribus deprensum polypus hostem Continet ex omni dimissis parte flagellis. Perstat Atlantiades; sperataque gaudia nymphoe Denegat. Illa premit commissaque corpore toto Sicut inhærebat; pugnes licet, improbe, dixit, Non tamen effugies; ita di jubeatis, et istum Nulla dies a me, nec me seducat ab isto.

Ovide, dans son siècle, ressemblait à beaucoup d'hommes de lettres d'aujourd'hui, qui aiment à se reposer d'un travail en passant à un autre. Pendant qu'il donnait son temps à ses métamorphoses, il en dérobait une partie qu'il employait à son sujet favori, les amours. Ce n'était point assez pour lui d'avoir développé dans trois livres d'élégies tout ce qui lui était arrivé d'intéressant sous les éten-

dards du jeune fils de Vénus, il regardait comme un titre à la reconnaissance une doctrine qu'il publierait sur la manière de réussir dans la carrière d'amour; ainsi quoique dans ses Tristes il chante souvent la palinodie, notamment lorsqu'il dit:

Maxima pars operum mendax et ficta meorum; Plus sibi permisit cumpositore suo.

Il n'en réduisit pas moins alors en systême l'art d'attirer et de fixer également les cœurs dégagés de tout lien, comme ceux qui ne sont point libres. Les principes qu'il établit à ce sujet dans cet ouvrage intitulé de Arte amandi, ne sont rien moins qu'émanés de cette flamme pure indice d'un véritable amour; c'est la doctrine que prêche un homme corrompu qui n'est guidé par aucun principe d'honneur. Il ne faut donc point s'attendre à y trouver cette passion noble qui , exaltant le sentiment, élève l'ame, et lui donne une double existence. Au lieu

de ces doux épanchements qu'avoue la nature, ce sont des préceptes fondés sur une morale lascive à laquelle donnait cours la jeunesse romaine, qui n'avait nulle connaissance des moyens propres à épurer ses sensations. Aussi, quoique les Romains fussent fort indulgents pour tous les ouvrages que dictait le sentiment de la passion, ce poème n'en révolta pas moins les personnes sensées qui n'y virent qu'une source qu'on venait d'ouvrir au jeune âge avide d'y aller puiser des moyens de corruption. Auguste, qui avait quelqu'autre raison pour en vouloir à l'auteur, en prit motif pour l'exiler à Tomes, sur les bords du Pont-Euxin, où il mourut. C'est au séjour qu'il fit dans ces froides contrées qu'on doit nombre d'élégies qu'on a intitulées Tristia, à raison de ce que la plupart expriment l'abattement de son ame, et les cuisants chagrins auxquels elle était livrée.

Long-temps après que ces auteurs eu-

rent illustré le règne d'Auguste, en traitant les matières de tendresse, parut Pétrone sous le règne de Néron. Déjà les Muses, abandonnant le sommet du Parnasse, erraient dans les plaines d'alentour, éprouvant le sort des aigles romaines, dont le vol se rallentit dès que Rome eût perdu sa liberté. Aimable et voluptueux, cet auteur faisait les délices d'une cour fort adonnée aux plaisirs. La manière dont il sut présider aux jouissances de son prince lui valut le titre d'Arbiter, Dans son Satyricon , qui n'est que l'histoire de ce qui se passait dans les parties de plaisir où il était admis, se trouvent plusieurs morceaux d'un tel fini, qu'on a tout lieu de croire que si l'auteur se fût borné à la carrière poétique, il l'eût dignement parcourue. On en rencontre également dans ses Fragmenta, qui sont d'une bonne facture, entreautres le suivant qu'on pourrait intituler le portrait:

Candida sidereis ardescunt lumina flammis,

morceau dont nous devons la traduction à M. Simon.

« Tes yeux étincèlent de tout l'éclat des astres. L'incarnat des roses se fond sur ton teint, et l'or est moins brillant que ta chevelure. Tes lèvres plus suaves que le miel, ont la vivacité de la pourpre, et des veines de carmin sillonnent la peau transparente de ta gorge aussi blanche que du lait. Tout ce qu'il y a de beau fut prodigué sur toi. Ta taille a la majesté de celle des déesses, et ton corps céleste l'emporte sur celui de Vénus. Lorsque ta main d'argent et tes doigts délicats tressent la soie, tu paraîs jouer. avec son tissu précieux. A peine en marchant ton pied léger déplace-t-il les plus petits cailloux, et la terre se ferait un crime de les froisser. Les lis ne fléchiraient point sous la trace légère de tes pas. Qu'une autre pare son cou de colliers précieux, surcharge sa tête de pierreries; simple et sans aucune parure tu plairas davantage. Il n'est pas de

beauté où l'on ne trouve quelques taches; l'examen le plus sévère fera tout approuver en toi ; le chant des sirènes , l'éloquence de Thalie, céderaient, j'en suis sûr , à ta voix si douce, si séduisante, qui porte dans les ames tous les traits de l'amour. Le cœur que tu frappes, entretient sa blessure que l'acier même ne peut guérir : appaise d'un baiser de tes lèvres les tourments que j'endure, ce bauine salutaire est le seul capable de soulager mon ame. Cesse de me déchirer avec tant de violence, tu causeras ma mort. Si cependant ce parti te plaît, accorde au moins à mes prières une faveur. Sitôt que je ne serai plus, daigne me serrer dans tes bras, ce bienfait me rendra la vie. »

On trouve dans les Catalecta, qu'on doit à Joseph Scaliger, plusieurs morceaux sauvés de la rapacité des temps et publiés sous le titre de Priapeia. La plupart offrent moins la passion pure qu'un cynisme hors des bornes que lui

epposele bon goût. La versification d'ailleurs v est assez bien soignée, et difficile à être entendue, vu les fréquentes allusions relatives aux circonstances des lieux et du temps où elles furent composées. Les Errones venerei offrent nombre de fragments ou pièces tronquées presque toutes consacrées à l'Amour. Il en est de charmants qui méritent de tenir leur place dans le temple du Goût. On n'a également que des fragments du Poète Sentius Augurinus, mais des fragments d'une si bonne valeur qu'ils font regreter ce qui leur manque, entr'autres le morceau relatif à l'inutilité de la parure.

Ausone, en matière de pur amour, est le poète qui succède à Pétrone. La lacune entre ces deux personnages est grande, mais la cause en est dans les circonstances relatives aux siècles intermédiaires. Comment en effet le génie aurait-il pu se développer dans des temps où la tyrannie abâtardissait les esprits; où

les arts étaient exilés, les philosophes chassés, et les lettrés payant de leur tête leur supériorité; où un Caligula fit brûler Homère et abattre la statue de Virgile ; où un Néron condamnait à la mort les poètes qui ne lui portaient pas leur encens? C'est alors que les arts, qu'une douce sensibilité et un bon goût avaient fait éclore, perdirent de leur vigueur. Le bel esprit si ennemi de la mâle poésie, remplaça le nombre, l'harmonie, et la naïveté que nous offraient les grands modèles. On joua dès lors sur les mots; on crut en enflant son style, lui donner plus de force ; les bluettes , les éclairs furent de mode. C'est ainsi, qu'enviant la gloire de ceux qu'ils ne pouvaient égaler, les petits génies dans les sciences, les lettres et les arts, ont reculé au lieu d'avancer la borne qu'ils ont trouvée dans leur champ. Ausone, en paraissant dans ces malheureux temps, ne pouvait qu'en contracter les vices. Il nâquit à Bazas, au commencement du

quatrième siècle, et mourut vers la fin, ayant mené une carrière autant heureuse que peuvent la desirer ceux qui suivent celle des Lettres. Sa muse est très variée, on peut même dire bien inégale. Entr'autres pièces qui méritent, dans notre genre, l'attention des personnes qui ont du goût, on cite le morceau suivant intitulé Cupido cruci affixus. Un des meilleurs poètes lyriques a imité cette idylle et l'a publiée comme il suit, sous le titre de l'Amour fouetté:

Près des champs consacrés aux ombres fortunées, Loin du séjour affreux des éternels tourments, Sont des lieux peu connus; retraites qu'aux amants Proserpine et Pluton jadis ont destrinées. On n'y voit point régner les ombres de la nuit; Ce n'est point un jour pur que l'on y voit éclore.

Pareille à la naissante Aurore.
C'est là que ces beauteis, de qui les noms fameux
Remplissent la fable et l'histoire,
En amusant les dieux rappélent la mémoire
De leurs malheurs et de leurs feux.
L'ambitieuse imprudente
Qui voulut voir Jupiter
Aveo la foudre brâlante.

Une clarté douteuse v luit .

Se reproche un malheur qu'elle paya si cher.

La tendre éponse de Céphale
Déteste une jaloues erreur,
Et brise la flèche fatale
Qu'elle retire de son cœur.

Héro d'une main tremblante
Tient la lampe étincelaute
Qu'lu is servit seulement

A voir périr son amant. Ariane roule en colère

Le fil, triste instrument d'un perfide attentat : Hélas l'elle a trahi son père En faveur d'un amant ingrat,

A son vainqueur absent Phèdre encor sacrifie Ses enfants, son trône et ses jours; Et tour à tour accuse et justifie Ses involontaires amours.

Moina coupable cent fois et plus à plaindre qu'elle, Et Didon et Thisbé vont se frapper le sein. D'un amant qui la fuit l'une a le fre en main, l'autre tient le poignard d'un amant trop fidelle; A leurs cris éclatants l'Amour vient dans ces lieux : Le traître dans leurs maux admire son ouvrage;

Malgré l'épaisseur d'un nuage Son carquois, son flambeau le décèle à leurs yeux. Déja la cohorte rebelle

Le menace; il veut fuir, il ne bat que d'une sile. Il tombe, on le saisit; il verse en vain des pleurs: Attaché sur un myrte, une fureur nouvelle Va de tous le tourmeuts rasembler les horreurs. Amour, l'une à ton sein présente cette épée Par qui sa trame fut coupée ; L'autre offre à ter regards les débris enflammés Du bûcher où ses jours ont été consumés. Mirrha, de qui les dieux ont endurci les larmes, En fait pour t'accabler de redoutables armes. Pourquoi, s'écria-t-il, pourquoi tant de fureurs ? Cruelles, pouvez-vous connaître

Qui du sort ou de moi cause tous vou malheurs?
Il est aveugle autant que je puis l'être.
Eh! n'avez-vous jamais 'éprouvé mes donceurs?
Mais je vais, si j'ai tort, réparer mes erreurs;
Le remède est tout prêt, je puis vous en instruire.
Lá coule le Léthé ; je veux vous y conduire.
Ce fleuve fait aux rois oublier leurs grandeurs,
Aux escalave leurs chânes.

Vos jours furent mêlés de plaisirs et de peines, Là vous onblieres tout, et les ris et les pleurs. Tout oublier, Amour! ah, c'est trop! dirent-elles. Si l'un sans l'autre, hélas I ne se peut efficer, Laisse-mons tous les deux. Tes peines sont cruelles, Mais tes biens sont trop doux pour ne plus y penser.

La langue qui, sous Auguste, se parlait et s'écrivait à Rome avec ce beau naturel, dont les orateurs nous ont laissé de si frappants modèles; qui, disposée selon les règles d'une mesure soignée, formait ces poèmes avec lesquels les auteurs arrivaient au temple de la Gloire, loin de se perfectionner après la mort de cet empereur, perdit peu à peu de sa splendeur sous ceux qui lui succédèrent. Une cause de cette décadence fut en grande partie l'ambition que chacun avait de se faire un nom par une affectation de style qui pût le distinguer des autres. Ainsi Sénèque, comme de nos jours plusieurs nouveaux venus dans les sciences et les arts, ne visant qu'à renverser tout ce qui aurait pu nuire à sa gloire, s'ouvrait un chemin au milieu des ravages qu'il faisait:

. . . Impellens quicquid sibi summa petenti Obstaret , gaudensque viam fecisse ruina.

Ainsi, long-temps après ce rhéteur, voulait planer vers les siècles à venir cet Adrien qui, se donnant pour réformateur du goût, préférait Ennius à Virgile, et arrachait des mains du père de la poésie grèque le scèptre de l'épopée pour le donner à Antimachus qui avait fait un mauvais poème sur la guerre de Thèbes;

cet Adrien qui, tourmenté du démon des vers, chantait ses amours comme ses folies, et vantait, comme preuve de bon goût, l'apostrophe suivante a son ame:

> Animula vagula, blandula, Hospes comesque corporis; Quæ nunc abibis in loca, Pallidula, rigida, nudula? Nec, ut soles, dabis jocos.

Enfin l'empire des Romains miné de tout côté par les causes qui avaient contribué à sa décadence, succomba sous le pouvoir des hordes barbares déchainées du Nord pour l'effacer du nombre des puissances régnantes; et avec lui disparurent le langage et les usages qui réunissaient les peuples sous une si vaste domination. Un féroce soldat fit retentir des cris de guerre les voutes du palais, encore toutes sonores par les accents des derniers poètes qui évoquaient en leur

faveur l'ame de leurs brillants prédécesseurs. Les Muses et leurs nourissons fuvaient pour venir se réfugier dans l'asyle que leur ouvrait François premier. Mais la corruption s'était introduite dans le langage de ceux qui s'en disaient les interprètes. Le génie trouvait-il, pour former un poème, quelque sujet digne de passer à la postérité? les matériaux pour en construire l'édifice étaient dans un état d'imperfection qui nuisait à l'emploi qu'on aurait pu en faire. Souvent d'ailleurs le mauvais goût faisait mal placer ceux qui avaient encore quelque valeur, et ainsi l'ensemble n'offrait ni beauté ni régularité. On peut se convaincre sur les vérités que nous avancons ici, en parcourant les morceaux qui nous ont été transmis des diverses régions de l'Europe, et qu'on trouve dans l'ouvrage intitulé Deliciæ poetarum. Cependant, parmi quelques auteurs qui ne sont pas sans mérite, on v voit figurer

Beze, Muret, Jean Second, Bonnefons, Kinschote, Vayder-does, Angérians, Pontanus, Buchanan, et nombre d'autres qu'on lira avec beaucoup de plaisir, après s'être nourri des auteurs de la meilleure latinité. Le plus grand nombre de ces auteurs ont parlé le langage pudique qui fait valoir le pur sentiment de l'amour; il en est d'autres qui, moins délicats, ont deshonoré leur muse par un cynisme hors de toutes bornes. On trouvera les plus distingués de ceux-ci dans l'ouvrage récemment publié ici, initiulé: Quinque illustrium poetarum Lusus in Veneren.

Nous ajouterons à ce précis quelques observations relatives au style et à la traduction des poètes que nous avons évoqués du séjour des ombres pour venir recevoir nos hommages.

Les diverses manières dont les mots choisis sont disposés pour développer la chaîne d'idées qui constitue le poème, forment ce qu'on appèle le style. (1) On distingue communément trois genres de style; le noble, le fleuri et le familier. Ces trois styles sont au poète ce que sont les couleurs primitives au peintre expert dans l'art de les bien marier pour animer les productions de son génie. Ainsi les employant séparément ou les mélangeant d'une manière savante, il parvient à peindre heureusement une variété d'objets qu'il n'aurait que mal offerts en ne suivant aucune règle à leur égard. La beauté du style dérive du

<sup>(1)</sup> Les anciens qui écrivirent long-temps sur des tablettes couvertes d'une couche de cire, les idées dont ils voulaient conserver quelques souvenirs, désignaient sous ce nom une tige de métal pointue par un bout et applatie par l'autre. Avec celle-ci ils efficacient ce qui devait l'être dans leurs corrections, d'où Pon comprend la valeur du conseil d'Horace, sape stylum vertas. Aujourd'hui ce mot se prend au figuré pour exprimer le ton et la couleur qui règnent dans un ouvrage ou dans une de ses parties.

choix et de l'arrangement combiné des mots qu'on en regarde comme les éléments; c'est une observation qui , faite d'abord par Denys d'Halicarnasse, dans ses livres sur la Rhétorique, a reçu sa pleine confirmation de Quintilien et autres rhéteurs, dont les écrits traitent de cette matière. Quatre choses, selon cette matière. Quatre choses, selon edernier auteur, contribuent à la beauté du style dans la poésie; la modulation, le rhithme, la convenance et la variété.

La modulation dans la poésie grèque et moins dans la latine, est fondée sur la valeur des accents et des sons. Les accents en marquant la syllabe sur laquelle on devait élever ou abaisser la voix, domait à la prononciation un sonore qui en variait l'agrément. Ayant beaucoup réfléchi sur la nature et la propriété de chaque lettre, notamment des voyelles, les anciens étaient parvenus au point de donner à leur style cette harmonie qu'on y admire encore aujourd'hui, quoique notre oreille soit

loin d'être aussi sensible à l'euphonie de leurs phrases comme l'était la leur dans ces premiers temps. Cicéron à ce sujet observe dans son livre de Oratore, qu'un comédien ne pouvait faire une syllabe un peu plus brève ou un peu plus longue que tout le peuple ne s'élevât contre lui , n'ayant alors d'autre règle que son oreille accoutumée à juger la brièveté ou la longueur des sons par l'élevation ou l'abaissement de la voix. En effet, voulaient-ils en style noble exprimer quelque chose qui se rapportait à la majesté d'un dieu, d'un héros, les mots composés de voyelles donteuses, formant sous leur articulation des syllabes brèves et sonores, se présentaient à eux avec le caractère de dignité dont leur pinceau avait besoin :

Tantane vos generis tenuit fiducia vestri? Jam cælum terramque meo sine numine , venti , Miscere et tantas audetis tollere moles.

Leur attention se tournait-elle vers

le retour de l'aimable Flore aux approches du printemps, les mots les plus suaves, formés d'un heureux mélange de voyelles brèves et douteuses avec des consonnes liquides, se liaient en phrases aussi légères que les agiles zéphyrs, aussi coulantes que les ruisseaux qui avivent la verdure des prairies au milieu desquelles ils mumurent:

Jam violas puerique legunt hilaresque puellæ, Ruraque quæ nullo nata serente ferunt, Prataque pubescunt variorum flore colorum, Indocilisque loquaz gutture vernat avis. Herbaque quæ latuit cepa tibus scortat sulcis, Exerti e tepida molle cacumen humo.

Ainsi en accumulant de riantes images, et animant, par le son de leurs mots, la scène qu'ils voulaient offiri à la vue pour la rendre plus attrayante, ils donnaient à leur style tout le charme de la plus douce illusion. Non seulement ils parlaient aux yeux, mais ils cherchèrent encore à intéresser l'oreille par une modulation imitative fondée sur le son et autres effets de la nature dont Homère et Virgile nous offrent nombre d'exemples. Ces pères de la belle poésie étaient si scrupuleux sur ce point, que souvent ils se mettaient au dessus des règles de la grammaire pour satisfaire à l'euphonie qui, pour eux, était une des premières. Ils osaient encore plus, en négligeant ce que leur prescrivait l'ordre métrique, pour rendre l'effet d'une action qu'ils n'auraient pu rendre en s'astreignant à une exactitude serville; témoins les vers suivants de Virgile:

Aut læves ocreas lento ducunt argento. Saxa per et scopulos et depressas convalles.

On ne pouvait sans contredit, dans le premier, imaginer une meilleure facture pour peindre cette tardive extension de l'argent ductile dans l'art de faire des cuissarts, comme il était difficile d'en trouver une qui indiquât mieux la peine et la lenteur qu'on trouve en fuyant parmi les montagnes et les vallons. Le rhithme est une marche imprimée au vers de manière à le faire aller selon une sorte de cadence qui flatte l'oreille. Le rhithme comprend la mesure et le mouvement. La mesure en poésie est fondée sur le genre des vers qui entrent dans le poème, et le mouvement sur les pieds dont ces vers sont composés. Ainsi ces vers de Virgile:

Adnixi torquent spumas et cærula verrunt ;

et cet autre :

Radit iter liquidum , celeres neque commovet alas ;

ont une égale mesure qui dépend de la quantité de leurs pieds; mais leur mouvement n'ont aucun rapport, le premier recevant sa lenteur des nombreux spondées, et le second toute sa célérité de ses dactyles. Les Latins qui ont éparé la mesure hexamétrique des Grecs, ont établi pour régles, relativement aurhithme, de ne jámais finir un vers de ce genre par un monosyllabe, á moins qu'il ne s'agisse d'exprimer quelque chose qui, en soi, ait de la majesté, comme dans les vers suivants:

Nam pro jucundis amplissima quæque dabunt dt. Vertitur interea cælum et ruit oceano nox.

Dans d'autres circonstances, le monosyllabe laisse quelque chose de doux dans l'oreille, quand il est précédé d'un autre, comme dans ces vers de Virgile:

. . . . . . . . Tuus , o regina , quid optes Explorare labor , mihi jussa capessere fas est. Nec 90s arguerim , Teucri , nec fasdera nec quas .....

Ce poète, sublime dans ses conceptions, voulait-il peindre les sentiments du plus grand respect pour un héros, pour un guerrier? alors prenant pour guide son oreille si sensible, il préférait de terminer sa pensée par un spondaïque:

Cara deum soboles, magnum Jovis incrementum!
Constitit, atque oculis Phrygia agmina circumspexit.

Le même auteur qui a tant soigné sa

facture, termine toujours son vers par un dissyllabe ou un trisyllabe, et rarement par un mot d'une plus grande étendue, à moins que l'image à rendre n'exige de lui un pareil sacrifice. Le rhithme est d'une bien grande suavité quand le vers commence par un monosyllabe et qu'il continue par des mots successivement plus longs, comme on le voit dans le suivant:

Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni.

La césure est une portion du mot qui précède, laquelle doit s'allier au mot suivant. Point de beauté dans la versification sans césure; cependant le prince des poètes latins s'est souvent négligé sur ce point, sans que nous puissions savoir le genre de beauté qui résultait de cet oubli; témoins le vers suivants :

Per connubia nostra per inceptos hymenæos.

Horace en offre aussi un exemple dont on conçoit mieux la raison, lorsque voulant désigner la difficulté de faire des vers à la ville, il s'exprime de la manière qui suit:

Præter cætera, Romæ mene poemata censes Scribere posse inter tot curas totque labores?

Quand on sait allier en maître le rhithme au sonore, on obtient le plus beau tableau qu'on puisse avoir dans le cadre poétique. C'est alors qu'on approche le plus de la nature; les vers suivants de Virgile en offrent un de ce genre, dans la description d'une tempéte:

Continuo, ventis surgentibus, aut freta ponti Incipiunt agitata tumescere, et aridus altis Montibus audiri fragor, aut resonantia longe Littora misceri, et nemorum increbrescere murmur.

Tout ici exprime le désordre qui se passe dans la nature ; il semble qu'on voie les agitations auxquelles elle est en proie ; la confusion où elle se trouve intéresse en quelque sorte tous nos sens. La répétition fréquente de l'r,le son que

laissent dans l'oreille l'aridus, le fragor, l'increbrescere, le murmur ; le placement réfléchi de ces mots, le manque de césure dans le troisième, les élisions, les dactyles accumulés, tout contribue, avec le sens, pour former le plus beau tableau. Quant à ce qui regarde le pentamètre, les auteurs élégiaques l'ont toujours terminé par une dissyllabe et rarement par un plus grand nombre. Cependant, Ovide, Properce et Catulle se sont quelquefois mis au-dessus de cet usage; mais c'est lorsqu'ils avaient à traiter quelque sujet triste, languissant ou grave, auquel cette désinence ajoutait du caractère ; les Grecs sur tous ces points ont été beaucoup moins scrupuleux que les Latins, à s'en rapporter aux ouvrages de Callimaque et autres. Le genre élégiaque se compose de l'union alternative de l'hexamètre au pentamêtre. La douceur est le caractère propre à ce genre, aussi ne souffre t-il pas aisément la rencontre fréquente des sons

durs, le concours des voyelles et leur dure collision. On doit y trouver peu d'élisions qui nuiraient à l'effusion du sentiment ; si par fois on les admet , ce ne doit être que dans les circonstances de tristesse où elles peuvent contribuer à mieux faire sentir l'état vacillant de l'ame et la molle négligence où elle est sur le choix des mots qui peuvent le manifester. Les anciens établissaient comme beauté sur le rhithme de ce vers, une rencontre de même syllabe dont actuellement nous ne pouvons sentir tout le prix. Cette répétition devait avoir toujours lieu dans le même pied, de manière à ne faire qu'une continuation du même son. Tibulle est celui des poètes élégiaques où l'on trouve si souvent cette tautophonie, dont le placement est tel qu'on peut le regarder comme l'effet non du hasard, mais bien de la réflexion. Les vers suivants en offrent plusieurs. exemples:

Ipse seram teneras maturo tempore vites

Rusticus et facili grandia poma manu. Me mea paupertas vitæ traducat inerti. Te teneam moriens.

Picta docet templis multa tabella tuis.

L'oreille toujours fixée sur le rhithme, les élégiaques se mirent aussi souvent au - dessus des règles grammaticales pour gagner sur le son ce qu'ils perdaient du côté de la pureté du langage. De là les infinitifs passés composuisse, procubuisse, supposuisse et autres, dont ils aimaient à faire usage au second hémistiche au lieu de leurs présents. Ils trouvaient encore qu'il était d'une grande élégance de commencer le même vers par deux dactyles:

Si tamen a memori posteritate legar. Gratius e gelido fonte bibuntur aquæ.

ou par un spondée et un dactyle:

Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Ils regardaient comme parfait le vers commençant par un mot de deux syllabes, suivi d'un autre qui en avait un plus grand nombre: Omnis odoratis ignibus ara calet.
Nomen amicitiæ barbara corda movet.

Une chose qui donne beaucoup de grace aux vers de ce genre, est le rejet d'un chorée de l'hexamètre au pentamètre, surtout quand succède une virgule qui établit un leger repos:

Flebis, non tua sunt duro præcordia ferro Vincta, nec in tenero stat tibi corde silex.

La convenance, troisième qualité du style, consiste dans l'art de disposer de la modulation et du rhithme selon les règles du genre dans lequel on écrit. Fénélon dit à ce sujet, fort ingénieusement, que le style doit être comme un cristal bien clair au travers duquel on voit l'objet qu'on caractérise avec toute la vérité que peuvent lui donner ses propres couleurs. Vida, qui nous a laissé des règles sur la poésie, s'exprime on e peut plus élégamment à cet égard, lorsqu'il dit, en parlant des anciens:

Tum, si læta canunt, hilari quoque carmina vultu

Incedunt, lætunque sonant haud segnia serbaj seu cum vere novo rident prata humida, seu cum Panditur interea domus omnipotentis olympi. Contra autem sese tristes inamabile carmen Induit in vultus, si forte invisa voiucris Nocte sedens secum canit importuna per umbras.

Celui qui, dans son travail, sait ainsi se conformer à ce que lui prescrit le bon goût, est toujours assuré d'attirer sur lui les suffrages. Horace dit avec raison, à ce sujet:

En se conformant à ce précepte, on ne peut qu'offrir, sous le plus beau jour, les objets qu'on veut peindre. Alors on fait voyager agréablement son lecteur par une route qui le mêne sans fatigue au terme de ses jouissances.

La variété, dernière qualité du style qui nous reste à considérer, contribue

d'autant mieux à faire valoir un sujet, qu'elle renouvèle plus agréablement les faces sous lesquelles on peut l'envisager. Cette variété a pour base la bonté du fonds, et pour moyens, l'imagination et l'art de bien disposer ses produits à mesure qu'ils s'offrent à elle pour être mis en œuvre. La prose, sous le rapport du style, est susceptible d'une bien plus grande variété que la poésie. Comme sa marche n'éprouve aucune contrainte, dès qu'une idée complexe se présente à l'esprit, de longues périodes s'offrent d'elles-mêmes pour la bien développer. On place de la manière la plus convenable les incidents qui, entrant sans gêne dans un des membres de la phrase, s'arrondissent alors pour former corps avec elle. Est-elle sans accessoires? on la resserre dans des bornes aussi étroites qu'il est nécessaire pour donner au style la concision qui lui est favorable. En pareil cas, hâtant ou retardant sa marche selon que la circonstance peut l'exiger, la prose devient susceptible de tout le luxe de style que sa nature peut comporter. La poésie sur ce point est loin de jouir des mêmes avantages que la prose ; car à nous en tenir au genre élégiaque qui offre plus de variété que le genre épique et didactique confiné à une mesure sénaire, ici l'hexamètre commence par une longue et doit toujours finir par un dactyle et un spondée de même que le pentamètre qui, varié il est vrai dans le premier hémistiche, se termine toujours d'une même manière dans le second. Or , quelque varié que soit le mouvement dans ces deux genres de vers, la combinaison a ses bornes qu'elle ne peut avoir dans un ouvrage qui n'est astreint à aucune mesure poétique, et dont le sens peut être prolongé beaucoup plus loin que dans l'élégie et même dans le genre épique, où l'on ne peut guère l'étendre au-delà du sixième hexamètre. Néanmoins la poésie par le travail et par la hardiesse de ses figures, est tellement parvenue à couvrir ce désavantage, que loin de laisser appercevoir son infériorité comparée à l'autre, elle n'en prend qu'un vol plus élevé sur elle. En effet, il semble à ceux qui connaissent toutes les difficultés de la langue grèque, qu'Homère ait écrit en prose, tant son style se sent peu de la contrainte métrique; et, à cetégard, nous pourrions même dire qu'il est plus facile de l'entendre que les auteurs grees, qui ont écrit sans s'astreindre aux règles de la mesure.

La traduction, dans le sens où on l'entend en littérature, est la communication que l'on donne d'un ouvrage dans une langue différente de celle où il fut primitivement écrit. Traduire est non seulement faire connaître les idées à développer dans un ouvrage, mais encore rendre ce dont il y est fait mention, avec le choix des mots et la tournure d'expressions qui peuvent mieux faire ressortir le sujet. Chaque langue a son génie particulier qui, non seulement caractéries la nation où elle est en usage, mais encore l'individu même dont elle développe les pensées. Sans étendre trop loin les preuves qu'on pourrait accumuler pour établir cette dernière vérité, ne serions-nons pas en droit d'avancer que, s'entenant à la suavité du style de Platon, et à la facilité harmonieuse de la muse de Virgile, on aurait raison de croire à un rapport de caractère entre ces deux personnages qui vivront à jamais dans les annales du temps?

Le devoir d'un traducteur qui travaille sur un ouvrage en prose, est donc de tellement s'identifier avec l'auteur, qu'il ne fasse pour ainsi dire qu'un même personnage dans la manière d'écrire comme dans celle de penser. Alors l'idée que la phrase nourrit chez celui qui s'occupe à traduire, se revêt des apparences qu'elle a dans l'original, et bientôt elle paraît sous le dehors qui lui est le plus naturel et le plus favorable. Dans ces sortes d'ouvrages, on ne peut guère demander d'un traducteur autre chose que de rendre le sens avec la netteté et la clarté que comporte la langue dans laquelle il écrit; on est, et avec raison, plus exigeant quand il s'agit d'une composition poétique. Un poème est une peinture dont les couleurs sont tellement inhérentes aux expressions, que cellesci étant une fois changées, toute l'illusion qui dérivait des teintes et des masses, disparaît. Quoi de plus soigné que la galerie de tableaux passionnés que nous offre le quatrième livre de l'Enéide! Le sentiment du plus brûlant amour y paraît sous toutes ses faces avec les couleurs variées que demande la situation et l'état des personnages qui en sont affectés. Les mots, leur choix et leur union la plus propre à flatter l'oreille dans certains cas, à exciter et à modérer la passion dans d'autres , peignent au naturel les divers états où se trouve la

malheureuse reine de Carthage, dont toutes les affections se portent sur Enée. On v voit également ce héros tourmenté d'un côté par l'amour qui l'entraîne vers cette princesse, et de l'autre par sa piété qui le porte à obéir à l'impérieuse volonté des dieux. Le rhithme donne à ces tableaux tout le brillant dont ils sont susceptibles; qu'on le change par une substitution ou par une transposition de mots : qu'on fasse plus, comme cela est indispensable dans une traduction, que l'on décompose l'assemblage pour former le groupe et les diverses nuances que demande la langue à laquelle on livre la production, dès lors la couleur des obiets n'étant plus de même teinte avec le fond, l'impression que le tableau faisait auparavant, est changée à son désavantage.

Ce défaut où tout traducteur tombe à cet égard, est un de ceux qu'il lui est impossible d'éviter; tout ce qu'il peut faire est de chercher à le diminuer au-

tant qu'il est en son pouvoir ; en sacrifiant, quand il le juge à propos, l'énergie à la faiblesse ; le brillant à la simplicité, selon que l'exige le mécanisme de la langue dans laquelle il écrit. En pareil cas , la raison , dit d'Alembert , est un juge sévère qu'il faut craindre, et l'oreille un juge orgueilleux qu'il faut ménager. La disette des équivalents, pour rendre une idée heureuse qu'offre l'original , est une principale cause de l'impuissance où est l'art sur ce point. En effet qui pourrait rendre le perrupit Acheronta Herculeus labor? le vultus nimium lubricus aspici du poète de Vénuse? le sternitur exanimisque tremens procumbit humi bas et le pontem indignatus Araxes de Virgile? L'ingenti numero perinde armatus de Salluste? Si l'on vent rendre le

de Virgile, il faudra dire : détestant la

<sup>. . . . . .</sup> Qui sibi lethum Insontes peperere manu lumenque perosi Projecere animas ;

lumière ils ont jeté leurs ames loin d'eux.

Cette image du poète est noble et animée ; mais notre langue se refuse à l'admettre. On est donc forcé, dans la traduction, d'avoir recours à une autre qui sera toujours loin de l'original quoiqu'elle semble le plus s'en approcher. On voit d'après ces citations que la difficulté dans une traduction n'est pas tant dans la perception des pensées d'un original, que dans l'embarras où l'on tombe quand on cherche à les rendre de manière qu'elles ayent, avec les primitives , un air de famille qui les fasse aimer de ceux qui connaîtraient leur parenté. Le littérateur qui excelle en ce genre de travail, a donc droit à l'estime, quand il offre, quelque faibles qu'elles soient sous le rapport de l'expression, des pensées qui seraient restées cachées au plus grand nombre, sans les veilles employées à son instruction.

Le traducteur d'un poète ne doit point

borner ses moyens à copier servilement son original, s'il veut, avec raison, en faire sentir toute l'énergie et les beautés. Comme en certains cas où il ne peut l'égaler, il faut qu'il se tiène dans son infériorité: de même il doit aussi dans d'autres savoir s'élever pour lui donner une perfection que ne comporte point son modèle. Ainsi, un graveur en copiant le tableau d'un grand maître, en rélève les beautés ou en masque les défauts par une touche fine et délicate, qui en fait mieux ressortir l'effet. Mais cette liberté dont peut jouir l'homme de goût, dégénérerait en une licence nuisible, si elle n'avait point ses bornes. Un traducteur doit encore savoir risquer quelques mots de sa fabrique pour exprimer une touche vive de son original, que les couleurs ordinaires de son pinceau n'auraient pu rendre. Le néologisme qui s'est introduit en France depuis dix ans, le met sur ce point aussi à son aise qu'il peut le désirer, quoiqu'il ne jouisse pas

encore de la même latitude de pouvoir qu'aurait un habitant des bords de la Tamise. En empruntant ainsi d'une langue pour embellir l'autre, un écrivain donne à sa traduction toutes les qualités qui la peuvent faire estimer des connaisseurs. Elle a , dit l'auteur des Observations sur l'Art de traduire, l'air facile et naturel l'empreinte du génie de l'original et en même temps ce goût de terroir que la teinture étrangère doit lui donner.

**₩**₩₩₩₩₩

## EXTRAIT

DE l'Ouvrage du Docteur PETIT-RADEL, intitulé: DE ANORIBUS PANCHARITIS et ZORO E, etc., lu le 19 Ventose an X, à la Société libre des Sciences, Relles-Lettres et Arts, séante au Louvre.

La Discorde, aux yeux hagards, à la bouche écumante, planait sur toute la France, laissant à découvert, dans son sein livide, le poignard dont elle s'apprétait à peroer le cœur de tous ceux qui lui auraient refusé un asyle. Déjà de vaillants généraux conduisaient leurs ardentes phalanges vers les confins d'un empire qui cherchait à reprendre un vigueur première, à la faveur des lois nouvelles que leurs armes soutenaient au dedans comme au dehors. Fatiguées de

ces secousses répétées, qui dérivent du choc des opinions anciennes, avec celles que suscite l'intérêt de la nouveauté, les Muses fuyaient vers les sages contrées qui se maintenaient dans les douceurs de la paix, pour y trouver une tranquillité nécessaire à leurs travaux. Ce fut dans ces circonstances si alarmantes que l'auteur de l'ouvrage que nous allons analyser, le docteur Petit-Radel, siavantageusement connu par de nombreux ouvrages en médecine, porta dans l'hémisphère austral les connaissances infiniment appréciables de son état. L'isle de la Réunion fut le lieu qu'il choisit pour son domicile. Là, éloigné de cette mer orageuse que soulevait en nos climats la variété des opinions qui, chaque jour, s'entrechoquaient le plus violemment, le docteur vaquait aux devoirs que lui imposait sa profession, et occupait ses loisirs à tracer à la studieuse jeunesse la route qu'elle devait tenir pour arriver au sanctuaire où la déesse Hygie dicte ses oracles. On dit communément que le génie de la poésie préside à la naissance de ceux qui doivent se désaltérer à la fontaine d'Hippocrène; si cela est, il faut avouer que la verve qui lui fut alors inspirée, resta longtemps à contrebalancer sinon surmonter l'influence du dieu de la médecine. C'est cé dont semble se plaindre l'auteur, quand dans le charmant morceau intitulé Figitiæ, il dit:

Ah! satis obticuit torpenti vena quiele
Obruta segnitie, carpit Apollo reum.
Me per iniqua recens Parnassi culmina duxit,
Castaliisque pium me madefecit aquis.

Erato fut la muse qui répandit le plus ses largesses sur notre auteur. Eh! coment aurait-il été insensible à ses charmes, dans un climat où elle souriait aussi agréablement à Parny, le fidèle interprète de ses pensées? Le hasard, qui est le père de tant d'évènements, fit tomber entre les mains du docteur ce code de Cythère, qu'il ne connaissait pas,

dans un moment où son ame oisive attendait un travail qui pût l'occuper agréablement. A peine en avait-il commencé la lecture, que le génie des vers se réveille en lui de son long assoupissement, La langue latine, si familière à l'auteur, vint s'offrir avec tout son luxe, pour obtenir sur tout autre moven d'expression, une préférence d'autant plus méritée, qu'elle lui avait accordé la première ses plus grandes faveurs. La muse d'Ovide, étonnée de ses premiers succès sur une lyre qui était restée muette depuis si long-temps, vint à lui pour l'encourager à suivre une route qui le menerait au mont sacré. C'est alors que, parcourant les diverses zones du globe où le conduisait son étoile, le docteur employait ses loisirs à former divers morceaux de son ouvrage, incertain encore du plan sous lequel il pourrait en donner connaissance. Son retour en France l'ayant mis à même de terminer et publier plusieurs onyrages sur son art

il a repris ses morceaux, les a cousus par des pièces de rapports, et les a disposés de manière à en faire une histoire autant suivie que pouvait le comporter le genre de poésie qu'il avait adopté. C'est ce travail qui fait la base de la première édition que donna l'auteur, il v a environ trois ans. La circonstance pour la publication d'un pareil ouvrage n'était pas fort favorable. Les Muses latines, effrayées des coups que leur avait portés le vandalisme, étaient loin de prendre une pleine confiance aux prières que leur adressaient quelques partisans de leurs faveurs. Néanmoins, à l'étonnement de ceux qui soupiraient après leur retour, l'édition n'en fut pas moins épuisée en peu de temps. L'auteur, peu satisfait de ses premières idées, revint alors sur son travail. retoucha plusieurs morceaux, en refondit d'autres, et en ajouta de nouveaux qui, avec une préface très-étendue et une narration de tous les faits qui lui sont particuliers, sont un ouvrage auquel on peut accorder le mérite de la nouveauté. C'est celui dont nous allons nous occupper dans les considérations suivantes . et pour mieux en mettre les matériaux en évidence, nous commencerons à dire quelque chose des personnages qui jouent le plus grand rôle dans cette histoire. Le lieu de la scène est à Milet que l'urbanité et la gaîté de ses habitants rendaient recommandable aux épicuriens de profession. Le héros, Zoroas, muni des connaissances qu'il avait puisées dans les écoles de la célèbre Athènes, y aborde à l'époque où se célébraient les fêtes de Cérès, Il voit la belle Pancharis au moment où elle allait faire son offrande à la déesse; il la voit et aussitôt il brûle pour elle du plus violent amour. Il s'en ouvre à Ménippe son confident, se décidant à invoquer la reine de Cythère, pour qu'elle favorise sa flamme. La réputation de notre jeune philosophe se répand dans la

ville; bientôt il est appelé par la mère de sa belle qui l'engage à orner le cœur d'une fille qu'elle chérit, des plus sublimes principes des sciences qu'il possède. L'amant, comme on s'y attend, acquiesce à ses desirs ; il est même admis à tous les avantages de la commensalité. Insensiblement il développe ses sentiments; il trouve beaucoup d'obstacles; il emploie tous les moyens que lui fournit son éloquence pour les vaincre. Il touche savamment la corde si facile à vibrer chez le sexe : qu'il faut profiter de la jeunesse avant que l'âge ne viène semer ses frimas sur nos ans ; et de là la comparaison reçue en tout pays, de la rose avec la vie qui n'est guère de plus longue durée que cette fleur, quand on la considère d'un œil philosophique.

Les raisons ont beau être pressantes, la belle n'en est pas moins cruelle. Dans ces promenades solitaires, la nuit surtout, où privé de toute distraction, un cœur blessé est tout à l'objet de sa passion, le héros en fait part aux bois et aux échos d'alentour, pour en obtenir quelque consolation; mais les bois, les échos ne sauraient lui adoucir les peines d'amour.

> . . . . . Est mollis flamma medullas Interea , et tacitum vivit sub pectore vulnus.

Peu favorisé dans ses premières tentatives, il invoque Sélénon, cette source si renommée pour guérirles maux du cœur. « Oui , dit-il, , j'irai vers tes ondes plaintives; je me désaltérerai sur tes bords, pour revenir sain et sauf de ma blessure. O Sélénon l accorde - moi tes plus grandes faveurs, pour que je recouvre une liberté dont je sens aujourd'hui tout le prix. Si tu refuses d'écouter ma prière, je descendrai vers le Styx, chargé du poids de mes peines. » La fontaine est aussi inefficace à cet égard que sont sur sa belle les douces insinuations par

lesquelles il lui donne à entendre quelles sont les armes dont il a été frappé. L'expression simple du sentiment n'ayant aucun effet sur ce cœur cruel, il a recours à sa flûte à laquelle il adresse ses vœux. « Si jamais, assis sous l'ombrage, j'ai dans mes loisirs tiré de toi quelques agréables sons; si par leur douceur je méritai l'attention des frênes sauvages qui semblaient me témoigner quelque sensibilité , fournis - moi les mêmes accents que naguères tu m'inspirais ; récrée par eux la belle Pancharis, et que les agréments de tes nouveaux sons soient un charme puissant sur elle. » Mais la flûte n'est pas plus heureuse que la douce persuasion qui distillait de ses lèvres : Il a recours à ce petit dieu au brillant carquois, qui lui avait décoché une flèche si cruelle. « Souverain dominateur de l'univers . s'écrie-t-il, ô toi l'auteur de tant de maux ; mais consolateur si puissant dans un grand nombre d'autres, divin

Amour qui souffles sur l'adolescence un poison qu'elle hume avec tant de plaisir à la coupe de la Volupté; toi qui nourris chez le vieillard une flamme qui met tous ses ressorts en action, et chez les dieux des desirs qui les forcent à quitter les brillantes jouissances de l'olympe, pour venir savoures un plus grand bonheur dans les bras des mortelles ; quel crime ai-je commis , dis-le moi , pour me prendre ainsi comme un objet le plus propre à épuiser ton carquois ?» La prière est vive ; les offrandes , car il en faut quand on veut faire valoir les prières, sont telles qu'elles peuvent plaire. L'amant s'en croit en droit de faire une déclaration pathétique où se développe toute la chaleur de la passion la plus vive. Enim, l'Amour frappe la belle, et c'est alors qu'elle s'écrie ; Tu l'emportes sur moi, puissant dieu de Crabire; tu as vaincu , je succombe. Vas. monte à present sur ton char d'imire, en deployant ces aîles où brillent



l'or et le rubis. Dirige ton vol vers l'olympe pour cacher ta fourberie dans le sein de ta mère. La déesse, en te souriant, te félicitera sur ton triomphe, pendant que ses mains légères te couvriront de roses, » Enfin la belle se rend. On capitule, car en pareil cas il faut toujours tirer le meilleur parti de son ennemi ; de là les élans du vainqueur envisageant le bonheur qui lui dérive de sa victoire ; les douces communications de deux cœurs réunis sous la tutèle de l'Amour; les effusions entre deux ames qui sympathisent par le genre de leur affection. La doctrine, au milieu de ces douces conférences, ne perd pas ses droits. L'amant y a recours pour y puiser des moyens de retenir sa belle dans les agréables chaînes dont elle vient de se lier. Ici sont des vues générales sur ces forces d'attraction qui dirigent tous les êtres vers l'union nécessaire à leur reproduction. L'amoureux philosophe prend ses preuves chez tous les êtres organisés, chez les végétaux qui ornent la surface de la terre, chez les quadrupèdes des épaisses forêts, le peuple aîlé des airs, les muets habitants des ondes ; tout ce qui a vie lui est un sujet dans ses applications. Là viènent des considérations sur l'origine des substances que la vie anime, la manière dont celle-ci commence, ce qu'elle est dans les êtres dont l'existence est passagère. L'esprit se promène sur les plus petites espèces qui forment la longue chaîne des végétaux, et vient enfin se reposer sur ces grands individus qui, s'allongeant en troncs et en bras vigoureux , viènent affronter la colère des cieux. Plus loin le précepteur fait une incursion dans les champs de Flore, et en s'arrêtant sur les fleurs qui, par leur parure, fixent le plus l'attention. comme sur celles de moindre apparence, il en prend occasion de faire voir comment la déesse de Cythère a étendu son pouvoir jusqu'à elles. Après avoir bien établi ses principes, il en vient à ce qui le regarde dans divers morceaux qui offrent une suite de tableaux bien propres à intéresser en sa faveur. Enfin le sanctuaire de Vénus est ouvert à l'amant qui, y ayant goûté tous les plaisirs d'un amour satisfait, se répand bientôt en actions de graces sur la faveur qui lui a été accordée. Viènent ensuite les plus agréables jouissances avec leur cortège ; les craintes sur les évènements; la jalousie qui est la maladie de l'amour; les imprécations contre ceux qui pourraient troubler une flamme aussi pure que celle dont brûlent les personnages du poème ; les serments sur sa longue durée; les conseils d'aller chercher une plus grande sécurité dans une terre étrangère ; ceux relatifs à la conduite à tenir pour cacher le bonheur qui n'excite que trop l'envie chez d'autres; les chagrins, les reproches que suscite l'éloignement de l'héroïne à acquiescer à ce dernier parti. Au milieu

de tout ce tracas qui anime la scène d'amour, le héros toujours actif moissonne des lauriers sur un champ dont il est en pleine possession. Il ne laisse aucune occasion favorable sans se signaler par quelques nouvelles victoires, quoique mettant ses moyens à couvert. Il se regarde comme heureux; mais son bonheur disparaît bientôt pour faire place aux plus vives inquiétudes. Lucine est venue visiter l'héroine au moment où elle s'en souciait le moins, et lui fait sentir qu'il était temps qu'elle lui portât un hommage. Pancharis est effravée des accents de la déesse ; elle s'en ouvre à Iphie qui est sur le point de partir pour Samos, la priant de consulter la Sibylle pour savoir d'elle quelle fin auraient des feux qui, jusqu'alors, avaient brûlé d'une manière si réciproque. La réponse n'est pas favorable; le froid se glisse dans les entretiens ; le héros en forme des soupçons et en manifeste ses plaintes ; l'héroine en

prend occasion de rompre avec lui, quoique conservant toujours le même amour qui lui fut juré. Enfin, bientôt les remords, les inquiétudes qui s'accumulent sur elle, allument en ses veines une fièvre cruelle : elle en est la victime, elle meurt. Zoroas est aux abois. En proie à la plus poignante douleur, il a recours à la philosophie de laquelle il attend la plus prompte consolation : sa demande est vaine. Son bonheur passé se retraçant à sa mémoire, est pour lui une cause continuelle de chagrins. A peine peut-il suffire à traîner sa malheureuse existence. Il est averti, dans une apparition, de faire le voyage de Leucate pour finir son iliade de misères. Il suit ce conseil ; mais avant de chercher dans les ondes amères un allégement à ses maux, il raisonne sur le suicide et se précipite pour ne jamais reparaître sur la scène du monde.

Tel est le cadre dans lequel l'auteur

a enchassé toutes les pièces de rapport qui constituent son poème ; ainsi on peut le regarder comme une galerie de tableaux où se voyent la plupart des usages de l'ancienne Grèce. Quelques groupes de personnages, par leurs discours et la passion dont ils sont souvent les interprètes, animent une scène qui se renouvèle à chaque page sous le pinceau savant qui distribue les couleurs. Chacun ici trouvera un aliment propre à satisfaire ses goûts. Le romancier y verra un échaffaudage qui, avec quelques pièces d'emprunt, pourront l'aider à composer une histoire dans le genre grec, aujourd'hui si à la mode dans nos vêtements et nos ameublements. Le troubadour rencontrera quelques morceaux sur lesquels il pourra former une complainte propre à manifester, à l'aide de sa guittare, ses doux tourments d'amour. L'amant, encore novice dans les lois qu'on suit à Cythère, y trouvera le code écrit de la reine de l'isle, auquel elle soumet ceux qui se rangent sous son empire. L'amante dont le cœur ignore le doux langage de tendresse, y puisera les expressions propres à manifester la pureté de sa flamme. Le philosophe y lira les opérations les plus secrètes de la nature, développées dans cette sublimité de style que comporte la grandeur de ses travaux. Mais pour mettre plus en évidence ce que nous avons rapporté jusqu'ici, nous choisirons quelques échantillons du savoir faire de l'auteur, afin que les amateurs de la poésie latine puissent le juger par eux-mêmes.

La verve de l'auteur, comme il est d'usage, s'essaye dans son prologue où il développe les circonstances qui l'ont améné sur le Mont sacré. Les choses qui lui furent inspirées sur celieu, sont d'une nature si peu propre à être manifestées au vulgaire, qu'il ne se décide à les publier que dans un langage qui l'en écarte pour toujours.

Hác secreta cano nunquam retegenda profanie: Sacra sacrie, esto lex veneranda piie. Illa sonie ideo promam quos prima juventus Non capiet, quamvis ingeniosa velit.

L'auteur ambitionne les suffrages de l'homme instruit, et à dire vrai il a beaucoup travaillé pour les obtenir.

Non carmen meditor cedro fragrante linendum, Quod nec derosum bibliopola gemet. Hæc scio ; sed quædam nihilominus otia docti Illud opus fallat, me manet inde decus.

Mais tout en travaillant pour ceux qui peuvent concourir à sa gloire, il n'oublie pas les agréments dont pourra être son ouvrage à la jeune fille chérie d'Apollon, au moment où elle pourrait être impatiente sur l'arrivée de son amant.

Vellegat in sponda cui nuper Apollo renidet Virgo sub adventum jam resupina phili; Non moror interea cingat modo bacchare frontem Blanda Erato, nutum Cypride dante suum.

L'auteur s'attend bien à trouver quelque zoile qui noircira son travail; mais il s'en rapporte, pour le rétablissement de sa gloire, au témoignage véridique de nos neveux.

Palleat hinc operis quisquis foret illius osor, Quod mihi forsan erit, post mea fata, decus. Longa dies etenim rebus dat robur ademptis, Exoriturque suo sic nova fama rogo.

Il espère cependant trouver quelques défenseurs dans la bonne ville qui lui donna naissance; la croyance où il est à cet égard lui fait envisager sa fin avec plus de sécurité.

Sit tamen ipsa memor regina Lutetia vatis Serius aut citius, gratus adibo Styga.

Il termine par cette espérance qui soutient, dans leur pénible carrière, les moindres nourissons d'Apollon.

Si me non ludit mentis temerarius error, Non erit ut moriar vel cinis omnis eam: Seu favor hoc voluit, vel habet vis carminis, æque Debita lectori præmia laudis erunt.

Après ce début le héros du poème entre en matière par une interpellation à ses amis, dans laquelle, convenablement aux principes qu'il développera par la suite, il les invite à jouir du bienfait de la vie et à peu compter sur les protestations de constance que donne une belle:

Quæ spondet, fluvio scribere virgo solet.

Diversité dans les jouissances que nous accorde le sexe à qui nous devons hommage, c'est sa devise. Mais il voit Pancharis, et toute sa doctrine s'évanouit avec les préceptes qui en découlent.

Ah miserum! precepta dabam, desciscere cogor, Cum qui cuncta domat, me domet acer Amor.

Comment, en effet, résister au pouvoir des traits qui partent de cette belle, pour blesser tous ceux qui ont un cœur sensible. Ferna genæ rubeo referunt suffusa colors
Lilia, jucundus quas gelasinus arat.
Uda colorato prælucent labra corallo,
Queis nivei dentes dantque foventque decus.
Quinetiam cirris resplendes amabilis error,
Lacteolis humeris unde sit alter honos.
Sic coma luxa fluit Charituns spirantibus auris,
Dum pede concordi pulsa resultat humus.
Brachia candidiora recens florente ligustro
In teneras abeunt, ut decet illa, manus.
Sub tenui lino latitantes pectoris orbas
Indociles etiam vique jocoque trahunt.

Voilà certainement des coups de pinceau auxquels les anciens Romains pourraient reconnaître la touche prononcée de leur aimable Ovide. Cette blancheur de lis des joues, relevée par une rougeur pudique, ces lèvres vermeilles qu'une douce rosée humecte légèrement, et dont la couleur est tranchée par les perles qu'elles laissent paraître dans leur écartement; letout embelli par le charme d'un doux sourire, gelasinus, l'agréable abandon des boucles de sa chevelure sur ses épaules d'albâtre, amabilis error, abandon qu'on trouve chez les Grèques

quand elles frappent la terre selon les règles de la mesure; ces bras comparés pour leur blancheur à celle du troëne, le niveum ligustrum d'Ovide, qui se terminent en mains délicates, teneras manus; le contour de son sein paraissant à travers le fin lin, quoiqu'artistement placé pour le cacher, latitantes pectoris orrèes; à tous ces traits pourrait-on méconnaître une touche délicate et savante ? Le philosophe est blessé, il sent que Vénus est la seule déesse qui puisse subvenir à sa peine; hélas! dit-il, dans un de ces moments où il sent toute la cruauté de sa blessure:

Hei mihi! quot vacuum curce luctusque manebunt, Si voits perstet dura puella meis! En tacite serpit virus stillatque per artus Corporis, et vires exitiale necat. Nil solitæ recreant artes, non carmina prosunt;

Mollia sunt vacui carmina cordis opus.

Alors il se résout à porter son hommage à la belle Cythérée, pour qu'elle le favorise dans ses amours. Son invocation à la déesse est pleine de grandeur, considérée du côté des sentiments, et riche de graces, envisagée du côté de l'expression. On ne trouve aucun des traits qui ornent la touche de Lucrèce, quoique celle-ci marche avec la majesté qui convient à la souveraineté de la déesse ; c'est ce dont on peut se convaincre par le commencement que nous soumettons:

Alma Parene rerum! cujus nascuntur in orbe Cuncta sub auspiciis, qua bona cuncta valent; Vita juventutis, naturae lumen amicum; Quamque colunt homines, quam coluere Dii: O genitura marie, cunetee genitabilis auctor Virtutis, renovat qua data secla dies; Quam comitant Risus (harites, Zephyrique Jocique, Extera seu lutras vel tur argna vides; Da mihi te, formova Fenus, placare potentem, Et culpe crimen grande piare mea.

Il termine d'une manière aussi majestueuse :

O Dea! quam precibus mortales usque fatigant, Eheu! nunc abeo, in miseresce mel. A miseresce, Parens; et deatn ne savius ignes, Quam peto, nunc damais protinus affer opem: Moxque potens voti citheram tibi pecinte tangam, Mixtaque vox laudes tollet ad actra tuas.

On peut dire ici que toute cette invocation est réellement poétique en ce qu'elle est pleine de grandeur et de dignité ; la marche du vers en est facile ; elle ne cloche pas par les sauts que lui donne l'élision ; elle ne s'arrête pas par le manque de césure ; l'harmonie y est complette, et la mesure bien soutenue. L'auteur dans les passages suivants fait voir comme il manie son mètre quand il parle le langage musical qu'il est si difficile de rendre dans le style élégiaque ancien, d'après les notions que nous avons actuellement sur l'harmonie. En répondant à sa belle qui l'engageait à réprimer son ardeur, et parlant de sa voix qu'elle savait si bien marier aux accords de la cithare, il continue en disant :

Neve dehinc resonet blando tractura canore Quesi focus ignotus pectoris intus inest. Desinal ire volutatim totiesque tenore. Opposito cordis semper adire vias. Quinpotius pergat querulis accentibus esse, Vel sileat nimium peniciosa sono. Non hesterna fugit malecausiam lectio mentem, Non fugit ut tremulos es modulata sonos. Duceba vocem blanto mea tibia flatu, Sed raptus mentis vis ego compos eram. Semitonisque quibus modulus minor inde subibat Fictus eram, primi sed rediere toni.

Un morceau qui piquera tout auteur dans le bon genre, est celui initiulé *Tibia*, dont le refrain commence par un vers emprunté de la huitième éclogue de Virgile. C'est une invocation que le héros fait à sa flûte pour qu'elle lui donne des sons propres à fléchir sa belle: car quand on veut réussir en amour, il ne faut mépriser aucun moyen. Elle commence ainsi!

Incipe Mænalios mecum mea tibia cantus; Incipe et argutis perge jocosa modis.

Ce morceau est plein de douceur ; Amphion, Arion, et le sensible Orphée y sont cités à propos ; le poète saisit cette occasion pour y appeler Apollon à son aide. On voit que c'est de lui dont il parle quand il fait dire à son héros :

Tu mini qua virtus herbis morbisque medela Aptior, edideras; nunc meminisse juvat. Dein me per Findi fontes collesque vocasti, Quo me invitabat lucidus alter honos. Auribus haud ville nec adhus mea tibis sordet; Ipseque si teneri carminis auctor eram, Hace tua sunt, cumulumque tuo superadde favori Hos afflans modulos quius mao virgo flagret.

Le morceau finit d'une manière spirituelle :

In me tota ruit Cypris memeque Cupido
Totus habet, paci nec locus ullus erit.
Garrula nunc fer opem, flammis da mollibus escam,
Qua saltem pondus nunc relevare queam.
Ah si forte canon recquiequem evebetet aures
Ipsius, et pereant qui valuere soni;
Desine Momelios jamjam, mea tibia, cantus;
Desine, et arquis non, cedo, perge modis.

Un charmant morceau qui fixa l'at-l' tention de l'auteur est celui qu'on trouve dans Métastase, sous le titre de Tempestà. Quoique la mesure élégiaque soit moins favorable au genre descriptif que l'hexamétrique complet, on y voit cependant toutes les couleurs primitives de l'original italien, si éloquent sous la plume de son auteur:

Aspice quam late nimbis nigrescii horison,
Ut procul inversis cestuat cequor aquis.
Ingeminant Austri, jamjan magis aridus altis
Montibus auditur, spe fugiente, fragor.
Pulveria exargit nubes, turboque revolvit
Decussas frondes, silva sonora gemit.
Hac illuc spumas radendo littus hirundo
Tinnitu querulo damna futura canit.
Verberatimber humum, tumidis furit unda sub undis ş.
Instat, prevideo, proxima causa mali.

Quand on a affronté les tempétes et qu'on a vu le ciel au loin se noircir par l'accumulation des nuages qui bornent l'horison, qu'on a vu la mer s'élever en vagues menaçantes, qu'on s'est enfin trouvé au milieu des plus violentes tourmentes, on sent toute la valeur de ce late nimbis nigrescit horizon, de cet æquor æstuans inversis aquis, enfin de ce tu-

midis furit unda sub undis qui font autant d'images dont ceux qui n'ont point voyagé en mer, peuvent prendre quelques idées dans les tableaux de Vernet. La vérité du reste de la description est sentie par ceux qui, en pareil cas, se sont trouvés sur le rivage.

Un morceau qui respire la passion , mais la passion en prise avec la pudeur, est celui initule Deditio, dans lequel Pancharis fait à Zoroas l'aveu des vifs sentiments d'amour qu'elle éprouve pour lui ; c'est ce qu'on voit dans le passage suivant où , en lui annonçant le pouvoir qu'il a pris sur elle, elle s'écrie:

Eheu! quid luctabar amans, si tela nequirem Sæva å virgineo jam prohibere sinu? Fictori de victa manus, liete, esto, quod optae. Infandum! nostro crimen ab ore venit. Fox perdit miseram primoribus edita labris; Nilne erit, o lacrymae, quo relevetis onus?

Le reste du morceau est plein de feu; le langage de la belle est monté sur les irrésolutions; enfin, comme la tendre Julie dans la nouvelle Héloïse, elle finit par se mettre sous la tutèle de son vainqueur, en invoquant à elle tous les principes d'honneur qu'elle suppose être en lui.

La partie scientifique est traitée dans les articles Monocromum , Miscellanea, Sponsalia, Paralipomena, et Auctarium. C'est dans ces morceaux séparés où l'auteur touche en grand les phénomènes de la nature vivante dans les corps organisés. Il donne dans le premier une idée du pouvoir qui porte les êtres créés vers leur reproduction ; il y revient dans ses Miscellanea où il établit ses preuves d'après les exemples qu'il prend de divers ordres de corps organisés; il retouche cette matière dans celui des Sponsalia où tout ce qui a rapport à la vie végétale est traité d'une manière étendue. Tous les faits qu'il a cités, en traitant ces différents sujets. sont autant de fils destinés à conduire derrière eux ceux qui se sentent assez de courage pour entrer dans le labyrinthe, au fond duquel se trouvent désourdis les frèles ressorts de notre organisme. Le langage de l'auteur est monté dans cet article, comme dans le suivant, au dégré de sublimité que comporte sa matière ; les vers v marchent rondement, sans se sentir de la gêne si ordinaire qu'on trouve lorsqu'on cherche à rendre, sur le ton métrique, des objets de doctrine. On y verra, lorsqu'on en prendra connaissance, comme, sous sa plume, le technique se revêt de sa plus belle parure pour entrer dignement dans le sanctuaire des Graces, sans rien offrir qui choque sous des habits qu'il endosse rarement.

Un autre morceau qui est encore d'un bon goût, est celui intitulé Comparatio. Nous pouvons assurer qu'il est du plus beau genre descriptif. On voit dans tout son coloris cette touche de maître à qui l'objet qu'il peint est toujours présent. Il s'agit encore de la mer, de son calme, de ses fureurs que l'auteur a tant et tant observés dans ses nombreux voyages sur l'océan. La belle Pancharis se promène près du rivage, sur le soir d'une belle journée d'été. Ses réflexions se portent sur les charmes que lui offre le cristal de l'onde tranquille; elle communiquait ses pensées à son amant en lui faisant partager les douces affections qui nourrissaient son ame. Tout change aussitôt: la tempête met l'océan en convulsion ; Zoroas en prend occasion pour comparer ce double état du liquide élément avec ceux que lui offre sa bien-aimée, lorsqu'elle lui sourit, ou qu'elle lui témoigne quelque indignation. Le cadre est on ne peut mieux rempli ; il semble qu'on a les pieds mouillés en cotoyant le rivage, quand on lit les vers suivants :

Unda super ripam lente revoluta vehebat Algam, tum fucos quisquiliasque freti: Quantum oculis lustrare licet, Thetis alta silebat, Instar et illimis plana paludis erat.

## (184)

De légers zéphyrs, pour rider la surface de l'eau, viènent ici fort à propos.

Hac illac Zephyri stringebant æquora pennis, Et sua miscebant furta jocosque leves.

Veut-on des images fortement rendues dans un ton harmonieux? la tempête vient les offrir :

At subite Hippotade proles fremebunda furentis Irruit hae illue dimicutique feto.

Assiliunt flactus mugitque sub œquore gurges;
Imis avulsum senti terena vadis.
Fitque ingens undis surgentibus agger aquarum,
Iaque dehiscendo cogit utrinque parem.
Insonat ora feris assultibus inque minaces

Insurgit scopulos ira soluta freti.

Le reste du morceau est de la même touche. Zoroas tient à sa belle le langage des reproches, et il le termine en lui disant:

Te procul infelix doleo, vicinus et angor; Absens vel præsens, sic mihi damna paras. L'amant, quelque favorisé qu'il soit, se trouve malheureux de ne pouvoir porter hommage à sa belle quand bon lui semble ; il propose une émigration; on s'y refuse; sur ces entrefaites il tombe malade, et le refus ne contribue pas peu à aggraver son état; c'est alors qu'il s'adresse à la déesse Hygie:

Peonis o soboles, languentis spesque salusque, Lucida nata poli, nunc age, rumpe moras. O Hygieia! procul nutu risuve malorum Quæ pellis causas, labere blanda mihi.

Le reste du morceau est monté sur le plus haut ton; les vers y sont coulants, majestueux, et font image.

Le Colludium est un entretien passionné au milieu d'un bosquet élevé, d'où l'on a la plus belle vue. Le commencement est dans le genre descripti. On voit l'amant se pénétrer insensiblement des beautés du lieu qui se reflétant sur sa belle, ne font que plus ressortir ses charmes. C'est un berceau que le jasmin, par de nombreux contours, vient couvrir et embellir de son feuillage:

. . . . Lascivit olens super et dat amcenum Textilibus ramis, quo placet illa, decus.

Un ruisseau plaintif qui arrose çà et là la prairie:

Itque reditque vagus picti per gramina prati, Rivulus hic lympha saxa trahente loquax.

Un peuplier qu'un léger vent fait parler; un saule dont les branches balancées viènent se désaltérer à la surface de l'onde:

Populus hæc foliis aura spirante susurrat ; Tum lacrimosa salix, quæ sibi lambit aquas.

Un papillon léger qui voltige avec sa compagne pour butiner sur les fleurs :

Huc illuc volitans alis librata jocosis Papilio, sequitur pressius ipsa marem; Et quibus illa sedet dulces potura liquores Floribus, hic sequitur pone bibosus eam.

Tout est un objet d'observation, de description dont l'auteur embellit les masses par des couleurs vives, riantes, et bien nuancées. Mais tous ces objets qui nourriraient amplement l'imagination d'un Albane, d'un Linné, ne servent, chez le héros, qu'à réveiller sa flamme, et à remonter les ressorts d'une sensibilité que la maladie avait détendus. Aussi dans un moment où il commence à en éprouver les effets, s'écrie-t-il, en revenant à ses intérêts:

Ecquid dum natura monet nos esse regendos Lege sua , nobis irrita jussas forent? Cras amet , ah! potius nunquam qui segnis amaret; Sed qui nuper amat , nunc amet inde magis.

Le morceau qui suit, intitulé Vigiliœ, est du plus grand intérêt tant pour le fonds que pour la forme; il est imité de celui connu sous le nom de Pervigilium Veneris, qu'on attribue à Catulle, hymne que des jeunes filles et des jeunes garçons chantaient en l'honneur de Vénus, au commencement du printemps et pendant la nuit. L'auteur en a élagué beaucoup de choses; mais aussi il y en a ajouté tant d'autres pour l'encadrer dans son plan, qu'on peut le regarder comme neuf, produit comme il l'est, dans la mesure élégiaque qui a nécessité un tout autre ordre dans les matériaux. Il est avant celui quiest relatif à la fête de l'héroine; il commence par le refrain suivant:

Cras amet omnis inops animi qui nescit amorem; Crasque magis sapiens, siquis amavit, amet.

La première strophe qui contient la naissance de Vénus, offre les plus belles images, rendues avec une facilité de mesure qui ferait plaisir aux connaisseurs. La seconde continue dans le genre descriptif; Vénus sort de l'onde; toute l'isle où elle aborde éprouve les influences de son pouvoir.

Sensit ager, sensere deam vallesque nemusque.

Les habitants ne sont pas insensibles à ses charmes, et dans leur ivresse:

O numen, dixere, novum quo gaudia fervent; Si placeat sedes, otia ruris habe. Alma fave tenuesque casas ne sperne tuorum; Mox et erunt aris, queis celebretur honos.

Dans la seconde, ce sont des jeunes filles qui vont dans les bois faire leur récolte de fleurs pour la fête; l'Amour les accompagne; suit une invocation à Diane pour qu'elle se dispense de verser le sang en ce jour. On parsème la terre de fleurs dans la troisème; on en prend occasion de supplier la rose de briller le lendemain avec toute la vivacité de ses couleurs. L'éloge des champs vient dans une des suivantes. L'auteur en profite pour dire quelque chose de la

naissance de l'Amour. Il en vient dans la dernière aux chants dont la modulation doit exciter chez tous la plus vive allégresse, et il la termine en disant:

Mitis Amor, jamjam propera, nec ab igne calentem Nunc sine pro nugis me tetigisse lyram.

Ce morceau est riche en images et en beautés de détail. En parlant du souverain pouvoir de Venus, relativement à la reproduction, quelle grandeur, quelle vérité dans les vers suivants:

Dira suis auris venas mentemque gubernat; Intus et oculta vi fovet omus genus. Per freta, per terras, per inane regitque premitque Cuncta sub imperio mox animanda suo. Sic viva imbuitur virtute feracior orbis, Ortus dum pandit que latuere vias.

Un morceau bien sentimental, quoique dans le genre exprobratif, est celti intitulé *Peripetia*. Il est adressé à la belle Pancharis, qui commence à éprouver des remords sur les faveurs qu'elle a accordées à son amant. Celui-ci qui n'en est pas encore instruit, commence à se laisser entraîner à la jalousie. En lui ayouant sa constance, il lui dit:

Adde fidem; nostri non sum violator amoris, Nec notas feeit garrula lingua faces. Permultas aquidem novi queis bysisna prompsi; Sed tu sola meis es memorata modis. I, pete convalles, fiondoso vertice colles; Et scitare nemus, cognita jura dabunt. En et adhuc resonans hesternis vocibus Echo Quos tibi jacabam garrit amica modos,

Voilà des moyens de conviction auxquels nos élégants du jour, qui vont soupirer dans des boudoirs, auraient d'autant moins pensé, qu'ils auraient eu peu de valeur auprès de leurs belles.

L'allégorie est un des matériaux de la poésie, qui par la manière dont on l'emploie, indique le génie ou l'ignorance de l'artiste. Elle est d'autant plus agréable qu'elle cache avec finesse des beautés qui rassasieraient à la première vue, si elles étaient produites de prime

abord au grand jour. C'est un moyen dont l'art fait usage pour voiler, et en même temps faire connaître des choses dont il fait payer l'acquisition par le travail de l'esprit. On croit voir une coquette qui offre et retire tout-à-coup ses faveurs, et qui ne fait acheter la dernière qu'au plus haut prix. L'auteur en a fait usage avec beaucoup de délicatesse, dans le morceau intitulé Naufragium, où la belle pleure la perte de cette fleur, à laquelle nous sommes redevables de l'essor si charmant de la verve qui anima Catulle. Sous l'emblême d'un vaisseau naufragé, l'auteur développe tout ce qu'on peut dire sur les regrets d'une jeune fille qui ne s'est pas gardée des atteintes de la séduction. Nous finirons l'analyse de ce Poème par le morceau intitulé Soliloquium. Il est pathétique ; la touche en est mâle ; les sentiments que le héros annonce sont ceux du désespoir :

Marte meo pandatur iter per opaca viarum, Si nunc non aliter Tartara cæca patent.

Mais ils sont bientôt tempérés par le ressouvenir de la consolante doctrine de Platon, qui lui promet un bonheur après sa mort:

Hæc mihi spes refovet vires spondetque quietem, In tenues umbras cum resolutus ero.

Les derniers adieux qu'il fait à ses élégies sont marqués au coin de la plus vive sensibilité. En les personifiant, il leur donne un caractère d'action qui contribue beaucoup au style touchant de ce morceau.

L'ouvrage est terminé par un Exodium où l'auteur dit qu'il était prêt à jeter son livre au feu; sur ce que lui conseilla le dieu des vers dans une apparition qu'il en eut. Ce dieu voyant qu'il ne pouvait se résoudre à rempre ses tablettes, lui dit:

Esto sis numeris hedera quam dignus inempta, Te manet infelix, quo satiere, cicer. Spes nulla ulterior; largi vixere patroni; Nec, tua qui gratus pensa rependat, erit.

Le dieu d'amour les lui vola alors et les déposa à Cythère; aussi inculpe-t-il ce fripon, si son ouvrage vient à être publié.

On voit par l'analyse que nous venons de faire de ce travail du D. Petit-Radel, combien l'auteur a su tirer parti de son imagination dans les climats chauds où les matériaux de son ouvrage furent formés. Non seulement chacun des morceaux ont un fini dans leur genre, mais encore leur ensemble offre un tout assez bien lié pour lui donner le caractère romantique. Chacun présente un genre qui lui est particulier ; ce sont des images dont les couleurs tantôt se nuancent, et tantôt sont brusquement tranchées par les sentiments de la plus vive passion. Les narrations y sont simples, par fois pathétiques, et chaque morceau se tient tellement, qu'on passe naturellement de l'un à l'autre. La lyre

de l'auteur est majestueuse dans toutes ses invocations; elle est tellement triste dans les articles , Monologium , Æstus , Ululatus, Epicedium et Augustale, qu'il semble qu'on entende des sanglots. Elle est légère et enjouée dans ceux intitulés Hortatio, Mnemosynum, Chytrinda, Remoramen et Colludium; elle est montée sur la dignité de la science, lorsqu'il s'agit de développer les points les plus obscurs de quelque sublime doctrine; elle suit tout le moëleux du sentiment dans les articles où la tendresse joue le plus grand rôle. Cependant on pourrait dans ceux - ci trouver à redire de ce que l'auteur est trop brillant dans ses descriptions ; d'avoir trop employé les comparaisons ingénieuses et tous ces ornements superflus, étrangers au langage d'un cœur qui soupire ; lorsqu'il est prèt d'être récompensé. On pourrait ici lui faire le reproche que Quintilien adressait à Ovide, d'être trop amoureux de son bel esprit, nimium amator sui

ingenii, d'où suivrait la conséquence naturelle que son imagination tient souvent la place de son cœur. En général les vers vont rondement : peu sont brisés ; ils ont un coulant naturel, et rarement ils sont arrêtés par des élisions trop rapprochées. Si par fois la métaphore y vient ajouter un brillant, elle est si bien amenée qu'elle ne fait que leur donner un nouveau prix ; plusieurs ont la touche vraiement lyrique; d'autres semblent ne devoir être chantés qu'au luth des Amours ; il en est beaucoup qu'on aurait écoutés avec plaisir dans les soupers de Mécène, quoique composés dix-huit siècles après celui où la langue des Romains était la plus épurée. Quelques éplucheurs se sont récriés sur les vers où se trouvent plusieurs adverbes de suite ; mais si l'on était aussi scrupuleux sur Virgile, il faudrait laisser ce divin poète en pâture aux vers, dans les coms poudreux de nos bibliothèques. D'ailleurs, nous pourrions leur répondre par le non ego paucis offendar maculis d'Horace, qui ne leur laisserait aucune replique. La lecture de ce poème, par la multitude d'objets qu'il offre, pourra pleinement convaincre que l'on parle d'autant mieux le langage des dieux , qu'on est familiarisé avec celui de la belle nature, au physique comme au moral. Quand on s'est nourri, comme l'auteur, par les phénomènes que l'univers offre en grand et en petit; qu'on a étudié le langage du cœur dans le tortueux labyrinthe des passions où il se forme, du moment qu'on sent, quid valeant humeri, quid ferre recusent, il faut ne point se refuser à un fardeau que l'imagination allège alors; mais il faut se garder de se l'imposer trop tôt; car dans des circonstances contraires, les forces se refuseraient à le soutenir.

MARRON.



## O U.V.R A G E S DU DOCTEUR PETIT-RADEL,

## En vente

Chez Théophile BARROIS, le jeune, rue Haute-Feuille.

Essa: sur le lait considéré médicinalement sous ses différents aspects, ou Histoire de ce qui à rapport à ce fluide ches les femmes, les enfants et les adultes, soit qu'on le regarde comme cause de maladie, comme aliment ou comme médicament. 1 vol. in -8°. Prix broché 2 fr. 50 c.

L'auteur ayant voula mettre en ordre tout ce qu'on peut dire aur une maière aussi importante, considère le lait, 1°. dans les organes de la mère où il s'élabore, ce qui le conduit à traiter de la composition de ces organes, de la sympathie qu'ils entretiènent avec les partices cliquiese qui leur correspondent, de la manière doat ils opèrent leurs fonctions, de la nanture de l'humeur qu'ils séparent, de ses différences et des accidents auxquels celle-ci donne lieu, quand quelques obtacles s'opposent à sa filtration; 2° chez l'enfant où il l'examine comme substance alimentaire propre à son, développement, et comme cause de maladie lorsque

la combinaison de ses principes est contraire a celle qu'il doit naturellement avoir; 3° enfin chez l'adulte de différent sexe, ce qui le conduit à traiter de ses différentes propriétés comme aliment et comme médicament dans les maladies pour lesquelles il est ordinairement employé. Cet ouvrage, d'après ce cadre, ne peut qu'intéresser les femmes qui nourrissent, comme les personnes qui se mettent à la diette blanche.

Traité des Vaisseaux absorbants du corps humain, traduit de l'anglais, du docteur Cruikshank. 1 vol. in-8°. Prix broché 5 fr.

Cet ouvrage est divisé en deux parties ; la première offre tout ce qui est relatif à la théorie de l'absorption , elle fait la moitié de l'ouvrage ; l'ordre, la clarté et la précision s'y font distinguer dans tout ce qui a rapport à la doctrine tant ancienne que moderne. On en peut dire autant relativement à la seconde qui offre des détails sur la description , la situation , le nombre des glandes conglobées, et la distribution particulière des vaisseaux absorbants du corps humain. L'ouvrage est accompagné de planches du dernier fini , dont la première représente le cours des absorbants sur toutes les parties tant intérieures qu'extérieures du corps ; la seconde, les orifices de ces vaisseaux et leur distribution sur une portion d'intestins grêles; et la troisième, la texture des glandes conglobées. Il en reste encore quelques exemplaires papier d'Hollande.

Chez DUPLAIN, cour du Commerce.

Introduction méthodique à la théorie et la pratique de la médecine, traduit de l'anglais, du docteur Macbride, avec des remarques du traducteur. 2 vol. in-8°. Prix broché 10 fr.

Le premier volume de cet ouvrage traite de la théorie de l'art; en tête se trouvent l'éloge de l'auteur par Vicq-d'Airi, et une savante préface du traducteur. Le second offre tout ce qu'il importe à savoir dans le traitement des maladies particulières.

## Chez BRIAND, rue du Jardinet.

Nowel avis au peuple sur les maladies et accidents qui demandent les plus prompts secours, et autres qui , légères en apparence, n'en sont pas moins accompagnées de suites fâcheusses. 1 vol. in-12. Prix 2 fr.

Cet ouvrage a été composé dans l'intention d'être utile aux gens de la campagne, qui, sujets à nambre de causes imprévues de maladies et souvent d'une mort apparente, les négligent et en sont les victines. Les principales metières qu'on y traite sont l'empoisonnement, la morsure des chiens enragés, les asphyxises causées par les vapeurs méphytiques, la submersion, l'étouffement, le froid, la foudre, les évanouissements, la crampe, les douleurs, etc. C'est un vade meçum plus utile à toutes personnes étrangères à l'art, que toutes ces comsonnes étrangères à l'art, que toutes ces com-

pilations médicales que l'intérêt leur offre pour aggraver leurs maux.

Essai sur la théorie et la pratique des maladies vénériennes, traduit de l'anglais, du docteur Nisbet, et dédié au docteur Antoine Petit. 1 vol. in-8°. Prix broché 4 fr.

Cet ouvrage est accompagné de notes et précédé d'une préface du traducteur, où l'on trouve beaucoup de faits intéressants à connaître dans la théorie comme dans la pratique de cet ordre de maladies.

Chez AGASSE, rue des Poitevins.

Dictionnaire de chirurgie, contenant tout ce qui a rapport à cette partie de l'art de guérir; ouvrage faisant partie de l'Encyclopédie par ordre de matières. 3 volumes in-4°. avec planches. Prix 54 fr.

On trouve dans ce dictionnaire tout ce que la chirurgie moderne offire de plus reçu, tant dans la théorie que dans la pratique de l'art. Les collaborateurs MM. Delaroche et Petit-Radel, que leur érudition dans les langues étrangères ont mis àmême de compulser les meilleures sources, y ont puisé tout ce qui pouvait rendre leur ouvrage meilleur. On doit au dernier tout la biographie des auteurs qui ont écrit sur l'art, les articles concernants les maladies des yeux, desos, de la matrice, celled dite syphilliques, et nombre d'autres très-détaillées, la table des matières de tout l'ouvrage. Le dernier volume est une explication des 150 planches d'un très-

beau burin où l'on trouve représentés tous les instruments et machines usités dans la pratique de l'art, et plusieurs cas pathologiques inféressants à connaître.

Institutions de médecine, ou Exposé sur la théorie et la pratique de cette science, d'après les auteurs anciens et modernes; ouvrage didactique, contenant les connaissances générales nécessaires à ceux qui se destinent à exercer l'art de guérir. 2 vol. in-8°. Prix 12 fr.

Cet ouvrage, fruit de longues études et digéré pendant plus de dix ans, après que les commissaires nommés par l'ex-Faculté de médecine pour lui en rendre compte, l'avaient niuni de leur approbation, est entièrement consacré aux élèves. Il est partagé en quatre parties , savoir : la Physiologie , l'Hygiène , la Pathologie et la Thérapeutique. Toutes les notions que l'auteur donne sur chacune d'elles , sont basées sur les connaissances et les faits les plus récents ; enfin , disent les commissaires , en terminant leur rapport : « il est écrit avec beaucoup d'ordre, de clarté et de méthode ; il est le fruit d'une longue méditation et d'un travail continu. Il offre le complément de tout ce que doit savoir l'étudiant avant de passer à la lecture des livres de pratique, qui seront toujours obscurs quand on voudra les étudier sans être muni des connaissances préliminaires que peuvent seuls donner les ouvrages elémentaires, ni trop concis ni trop étendus. »

Chez GABON et compagnie, près les Ecoles de médecine.

Institutions de médecine, etc.

Conseils aux femmes de 45 à 50 ans , ou conduite à tenir lors de la cessation des règles , traduit de l'anglais, du docteur Fothergill, et augments de notes par le traducteur. In-8°. Prix 75 centimes.

Le traducteur dit, dans sa préface, que compulsant les Médical Inquiries and Observations pour y prendre diverses notes, il trouva cette dissertation d'un des plus fimeux praticiens de Londres, ai concordante avec la vérité, qu'il se détermina à la traduire pour être utile aux femmes qui pourraient se rencontrer dans quedques unes des circonstances dont il est fait mention dans cet opuscule. La connaissance des faits et observations, tant du texte que des notes ne peuvent qu'untéresser les femmes qui, en pareil cas, sont souvent vottimes de leur sécurité.

Chez DIDOT, le jeune, quai des Augustins.

De amoribus Pancharitis et Zoroæ; Pocma erotico-didacticon seu umbratica lucubratio de cultu Veneris Mileto olim peracto, ut Amathunteo sacello mysta subduxit et variis de generatione cum vegestantium tum animantium exemplis auctum vulgavit Athenis. Secunda editio plane reformata et tabulis æneis illustrata, cui accedit vita auctoris. 6 francs broché.

Il en reste encore quelques exemplaires papier vélin.

Luxe de typographie, de gravures, recherche dans la prose, bonne versification, une trègrande variété dans les tableaux, et couleurs propres à fixer l'attention chez les amateurs des muses latines, s'il en reste encore; telle est la manière dont s'explique le rédacteur du Journal des débats, du 7 frimaire an 10.

Chez LEVRAULT, quai Malaquais, FUCHS, rue des Mathurins, et DESENNE, au Palais du Tribunat.

Institutions de médecine, etc.

De amoribus Pancharitis, etc.

Visite à la prison de Philadelphie, ou Énoncé exact de la sage administration qui a lieu dans les divers départements de cette maison; ouvrage où l'on trouve l'histoire successive de la réformation des lois pénales de la Peneylvanie, avec des observations sur l'impolitique et l'injustice des peisses ca-

## (206)

pitales, en forme de lettre à un ami. Par Robert Turnbull, traduit de l'anglais. Prix 1 franc.

Le traducteur a enrichi cet ouvrage d'une préface pleine de vues philantropiques, de quelques notes, et d'un plan qu'il a pris sur les lieux.

FIN.



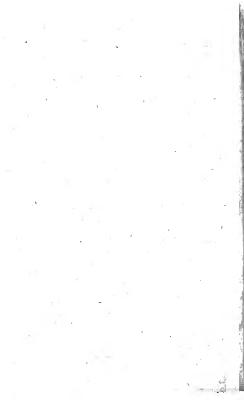







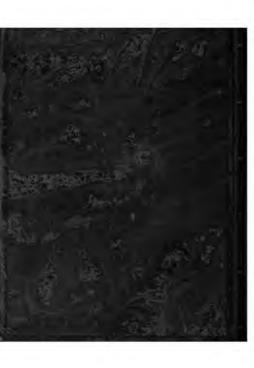











